



I,X 13.44

102 - 10 - 10

LX-B-44

un may Gregor

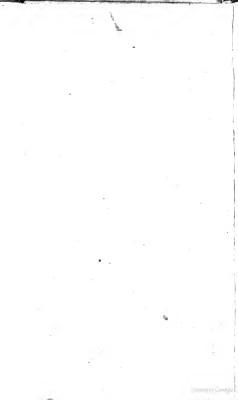

# MELANGES

DΕ

LITTERATURE, D'HISTOIRE,

ETDE

PHILOSOPHIE.
TOME QUATRIEME.



# Company of the second

to Tu

THE OCULTURY TO THE TANK TO TH

# MELANGES

LITTERATURE,

D'HISTOIRE,

PHIL O SOPHIE.

NOUVELLE EDITION, Revue, corrigée & augmentée très-considézablement par l'Auteur.

TOME QUATRIEME.



A AMSTERDAM,
ARKSTÉE ET MERKUS,
ET
MARC-MICHEL REY.
MD C-CLXXIL

1. 1.1

with "Och Mild

*I* 

. . .



## ESSAI

SUR LES ÉLÉMENS

DE PHILOSOPHIE,

OUSUR

LES PRINCIPES

DES CONNOISSANCES HUMAINES.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ľ.

Tableau de l'Esprit Humain au milieu de XVIII. Siecle.

IL femble que depuis environ trois cens ans, la Nature ait deftiné le milieu de chaque fiecle à être l'époque d'une révolution dans l'esprit humain. La prise de Constantinople au milieu du quinzieme fiecle a fait renaître les Lettres en Occident. Le milieu du seizieme a vu changer rapidement la Religion & le Sytome IV.

stême d'une grande partie de l'Europe; les nouveaux dogmes des Réformateurs, foutenus d'une part & combattus de l'autre avec cette chaleur que les intérêts de Dieu bien ou mal entendus peuvent feuls inspirer aux hommes, ont également force leurs partifans & leurs adversaires à s'instruire; l'émulation animée par ce grand motif a multiplié les connoissances en tout genre; & la lumicre, née du fein de l'erreur & du trouble, s'est répandue sur les objets même qui paroissoient les plus étrangers à ces disputes (a). Enfin Descartes au milieu du dix-septieme siecle a fondé une nouvelle Philosophie, perfécutée d'abord avec fureur, embrassée ensuite avec superstition, & réduite aujeurd'hui à ce qu'elle contient d'utile & de vrai (b).

Pour peu qu'on confidere avec des yeux attentifs le milieu du fiecle où nous vivons, les événemens qui nous agitent, ou du moins qui nous occu-

(b) La Philosophie de Descartes n'a proprement commence à le répandre qu'après sa mort, arrivée en 1650.

<sup>(</sup>a) Je préns ici l'époque du Protestantisme au Concile de Trente, commence en 1545. & qui a tracé pour ainsi aire la ligne de séparation entre les Catholiques & les Protestans.

pent, nos mœurs, nos ouvrages, & jufqu'à nos entretiens, il est difficile de ne pas appercevoir qu'il s'est fait à plusieurs égards un changement bien remarquable dans nos idées; changement qui par sa rapidité semble nous en promettre un plus grand encore. C'est au tems à fixer l'objet, la nature & les limites de cette révolution, dont notre posseriré connoîtra mieux que nous les inconvéniens & les avantages.

Tout fiecle qui pense bien ou mal, pourvu qu'il croye penser, & qu'il pense autrement que le fiecle qui l'a précédé, se pare du titre de Philosophe; comme on a souvent honoré du titre de Sages ceux qui n'ont eu d'autre mérite que de contredire leurs contemporains. Notre siecle s'est donc appellé par excellence le siecle de la Philosophie; plusseurs Ecrivains lui en ont donné le nom, persuadés qu'il en rejailliroit quelqu'éclat sur eux; d'autres lui ont refusé cette gloire dans l'impuissance de la partager.

Si on examine sans prévention l'état actuel de nos connossimoses, on ne peut disconvenir des progrès de la Philosophie parmi nous. La Science de la Nature acquiert de jour en jour de nouvel-

les richesses; la Géométrie en reculantfes limites, a porté fon flambeau dans les parties de la Physique qui se trouvoient le plus près d'elle; le vrai Systême du Monde a été connu, développé & perfectionné; la même fagacité qui s'étoit affujetti les mouvemens des corps célestes, s'est portée sur les corps qui nous environment; en appliquant la Géométrie à l'étude de ces corps, ou en effayant de l'y appliquer, on a fu appercevoir & fixer les avantages & les abus de cet emploi; en un mot depuis la Terre jusqu'à Saturne, depuis l'Histoire des Cieux jusqu'à celle des Insectes, la Phyfique a changé de face. Avec elle prefque toutes les autres Sciences ont pris une rouvelle forme, & elles le devoient en effet. Quelques réflexions vont nous en convaincre.

L'étude de la Nature semble être par elle-même froide & tranquille, parce que la fatisfaction qu'elle procure est un sentiment uniforme, continu & sans secousses, & que les plaisirs, pour être vits, doivent être séparés par des intervales & marqués par des accès. Néanmoins l'invention & l'usage d'une nouvelle méthode de philosopher, l'espece d'enthousiasme qui accompagne les dé-. convertes, une certaine élevation d'idées que produit en nous le spectacle de l'Univers; toutes ces causes ont dû exciter dans les esprits une fermentation vive; cette fermentation agissant en tout fens par sa nature, s'est portée avec une espece de violence sur tout ce qui s'est offert à elle, comme un fleuve qui a brisé ses digues. Or les hommes ne reviennent guere fur un objet qu'ils avoient négligé depuis long-tems, que pour réformer bien ou mal les idées qu'ils s'en étoient faites. Plus ils font lents à fecouer le joug de l'opinion, plus aussi, dès qu'ils l'ont brifé fur quelques points, ils font portés à le brifer sur tout le reste; car ils fuyent encore plus l'embarras d'examiner, qu'ils ne craignent de changer d'avis; & dès qu'ils ont pris une fois la peine de revenir fur leurs pas. ils regardent & recoivent un nouveau système d'idées comme une sorte de récompense de leur courage & de leur travail. Ainsi depuis les principes des Sciences profanes jufqu'aux fondemens de la Révélation, depuis la Métaphyfique jufqu'aux Matieres de goût, depuis la Musique jusqu'à la Morale, depuis les dif-

putes scholastiques des Théologiens insqu'aux objets du Commerce, depuis les droits des Princes jusqu'à ceux des Peuples, depuis la Loi naturelle jufqu'aux Loix arbitraires des Nations, en un mot depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu'à celles qui nous intéresfent le plus foiblement, tout a été discuté, analysé, agité du moins. Une nouvelle lumiere fur quelques objets, une nouvelle obscurité sur plusieurs, a été le fruit ou la fuite de cette effervescence générale des esprits, comme l'effet du flux & reflux de l'Océan est d'apporter fur le rivage quelques matieres, & d'en éloigner les autres.

#### **3086**4666666666666

### Dessein de cet Ouvrage.

EN observant le tableau que nous venons de présenter, il semble que la Raison se soit comme reposée durant plus de mille ans de barbarie, pour manifester ensu. e son réveil & son action par des efforts réitérés & puissans. Ces révolutions de l'esprit humain, ces espeees de secousses qu'il reçoit de tems en

tems de la Nature, font pour un spectateur philosophe un objet agréable, & fur-tout instructif. Il seroit donc à souhaiter que nous en eussions un tableau exact à chaque époque. Si cette partie intéressante de l'Histoire du Monde eût été moins négligée, les Sciences n'auroient pas avancé si lentement; les hommes ayant sans cesse devant leurs yeux les progrès ou le travail de leurs prédécesseurs, chaque siecle, par une émulation naturelle, eût été jaloux d'ajouter quelque chose au dépôt que lui auroient laissé les siecles précédens; il en est été de chaque Science comme de l'Astronomie, qui s'enrichit & se perfectionne tous les jours des observations nouvelles ajoutées aux anciennes.

Une Société de Gens de Lettres a estayé de faire pour notre siecle & pour les suivans, ce que nous reprochons avec raison à nos ancêtres de n'avoir pas fait pour nous. Le plan de l'Encyclopédie a été formé dans cette vue. Nous avons tâché de faire sentir ailleurs (c) les secours que nos contemporains & nos

<sup>(</sup>c) Voyez le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, & la Préface du troisieme Volume.

descendans en pourront tirer, quand ce ne feroit que pour en faire une meilleure. Ce que le Public a déjà vu de cet Ouvrage, fait desirer qu'il ne soit ni opprimé par ses ennemis, ni abandonné ou dégradé par ses Auteurs. Mais soit que nos contemporains aient l'avantage d'achever heureusement une si grande entreprise, ou que l'honneur en soit réfervé à la génération suivante & à des tems plus favorables, il fera permis au moins de mettre fous les yeux des Gens de Lettres les projets qui peuvent tendre à l'améliorer. Dans la multitude des vérités que l'Encyclopédie embrasse, & qu'en vain on chercheroit à faisir toutes ensemble, il en est qui s'élevent & qui dominent fur les autres, comme quelques pointes de rochers au milieu d'une mer immense. Ces vérités qu'il importe le plus de connoître, étant réunies & rapprochées dans des élémens de Philosophie qui serviroient à l'Encyclopédie comme d'introduction, l'utilité de ce grand Ouvrage en deviendroit fans doute plus générale & plus affurée. Entrons là-dessus dans quelque détail.

L'Histoire générale & raisonnée des Sciences & des Arts renferme quatre grands

grands objets; nos connoissances, nos opinions, nos disputes & nos erreurs. L'Histoire de nos connoissances nous découvre nos richesses, ou plutôt notre indigence réelle. D'un côté elle humilie l'homme en lui montrant le peu qu'il fait. de l'autre elle l'éleve & l'encourage, ou elle le confole du moins, en lui développant les usages multipliés qu'il a fu faire d'un petit nombre de notions claires & certaines. L'Histoire de nos opinions nous fait voir comment les hommes, tantôt par nécessité, tantôt par impatience, ont substitué avec des fuccès divers la vraisemblance à la vérité; elle nous montre comment ce qui d'abord n'étoit que probable, est ensuite devenu vrai a force d'avoir été remanié, approfondi, & comme épuré par les trawaux fuccessifs de plusieurs siecles; elle offre à notre fagacité & à celle de nos descendans des faits à vérifier . des vues à suivre; des conjectures à approfondir, des connoissances commencées à perfectionner. L'Histoire de nos disputes montre l'abus des mots & des no-tions vagues, l'avancement des Sciences retardé par des questions de nom, les passions sous le masque du zele, l'obsti-

nation fous le nom de fermeté: elle nous fait fentir combien les contestations sont peu faites pour apporter la lumiere, combien même lorsqu'elles roulent sur certains objets, elles font turbulentes & dangereuses; cette étude, la moins utile pour augmenter nos connoissance réelles. devroit être la plus propre à nous rendre fages; mais fur cela, comme fur tout le reste, l'exemple des autres est toujours perdu pour nous. Enfin l'Histoire de nos erreurs les plus remarquables, foit par leur ressemblance avec la vérité, soit par leur durée, foit par le nombre ou l'importance des hommes qu'elles ont féduits, nous apprend à nous défier de nous-mêmes & des autres; de plus, en montrant les chemins qui ont écarté du vrai, elle nous facilite la recherche du véritable fentier qui y conduit. Il femble que la Nature se soit étudiée à multiplier les obstacles en ce genre. L'esprit faux s'égare en préférant à une route fimple des voies difficiles & détournées: l'esprit juste se trompe quelquesois, en prenant, comme il doit, la voie qui lui femble la plus naturelle : l'erreur doit alors en quelque maniere précéder nécessairement la vérité; mais l'erreur mê-

me doit alors devenir instructive, en épargnant à ceux qui nous suivront des pas inutiles. Les routes trompeuses qui ont féduit & perdu tant de grands hommes, nous auroient, comme eux, éloignés du vrai; il étoit nécessaire qu'ils les tentassent pour que nous en connusfions les écueils. Ainsi le Philosophe spéculatif profite de l'égarement de ses semblables, comme le Philosophe pratique des fautes & du malheur d'autrui. Ainsi les Nations que le joug de la superstition & du despotisme retient encore dans les ténebres, profiteront un jour, si elles peuvent enfin briser leurs chaînes, des contradictions que les vérités de toute espece ont essuyées parmi nous; éclairées par notre exemple, elles franchiront en un instant la carrière immense d'erreurs & de préjugés, où mille obstacles nous ont retenus durant tant de siecles, & passeront tout-à-coup de l'obscurité la plus profonde à la vraie Philosophie que nous n'avons rencontrée que lentement & comme à tâtons.

Mais des quatre grands objets que nous venons de préfenter à nos Lecteurs, & qui font la matiere importante de l'Encyclopédie, il n'en est point qui

puisse nous éclairer davantage, & qui par con'équent soit plus digne d'être transmis à nos descendans, que le tableau de nos connoissances réelles; il est l'histoire & l'éloge de l'esprit humain; le reste n'en est que le roman ou la fatyre. Ce tableau est le seul que l'empreinte de la vérité rend immuable. tandis que les autres changent ou s'effacent. Il femble même que les trois autres objets, quoique très-utiles, ne foient qu'une espece de ressource à laquelle nous avons recours au défaut d'un bien plus folide. Plus on acquiert de lumieres fur un fujet, moins on s'occupe des opinions fautses ou douteuses qu'it a produites; on ne cherche à favoir l'Histoire de ce qu'ont pensé les hommes, que faute d'idées fixes & lumineuses auxquelles on puisse s'arrêter: par cette apparence vraie ou fausse de savoir, on tâche de fuppléer autant qu'il est possible à la Science véritable. C'est pour cela que l'Histoire des Sophismes est si courte en Mathématique, & si longue en Philofophie.

Rien ne feroit donc plus utile qu'un Ouvrage qui contiendroit, non ce qu'on a penté dans tous les fiecles, mais seu-

lement ce qu'on a penfé de vrai. Ce plan bien approfondi, est moins immenfe qu'il ne paroît. Il ne s'agit point ici de raffembler cette foule de connoisfances particulieres, isolées, & souvent stériles, que les hommes ont acquifes fur chaque matiere; il ne s'agit point de montrer en détail le chemin long, pénible, & tortueux que les Inventeurs ont suivi; il s'agit de fixer & de recueillir les principes de nos connoissances certaines; de présenter sous un même point de vue les vérités fondamentales: de réduire les objets de chaque Science particuliere à des points principaux & bien diffincts pour les parcourir plus aifément; d'éviter également dans cette décomposition, l'esprit minutieux & borné qui laisse le tronc pour les branches, & l'esprit trop avide de généralités, qui perd & confond tout en voulant tout embrasser & tout réduire.

Dans le Difcours préliminaire de l'Encyclopédie, Difcours dont nous fuppoferons ici tous les principes, nous nous fommes contentés d'expliquer comment les différens objets de la Nature, confidérés, d'abord féparément & fucceffivement, unis & rapprochés enfui-

te, combinés, approfondis, décompofés & recomposés, ont mené les hommes d'une Science à l'autre. Obligés de nous tenir dans une espece de lointain pour embrasser cette perspective immense, & composée de parties si nombreuses & si disparates, nous n'avons pu y jetter qu'un coup d'œil rapide & général; dans des élémens de Philosophie on doit se placer à cette juste distance qui permettra d'examiner succesfivement les parties principales du tableau, celles qui peuvent être faisses à la vue fimple par un Observateur attentif, les masses & les objets principaux.

Notre dessein dans cet Essai n'est point de parcourir en détail les dissertentes matieres qui doivent entrer dans les élémens dont nous parlons; nous ne voulons que les exposer sommairement, & en faire comme une espece de table; nous nous bornerons à indiquer l'ordre suivant lequel il nous paroti qu'on doit disposer ces matieres, & les principes par lesquels on doit les traiter. Ce n'est ici que le simple projet d'un Ouvrage que nous aurons peut-être le courage d'entreprendre, si le Public

donne son approbation à l'espece d'esquisse que nous allons lui en offrir.

### \*\*\*\*\*\*\*\*

#### III.

#### Objet & Plan general.

A Philosophie n'est autre chose que l'application de la Raison aux différens objets fur lefquels elle peut s'exercer. Des élémens de Philosophie doivent donc contenir les principes fondamentaux de toutes les connoissances humaines: or ces connoissances sont de trois especes, ou de faits, ou de sentiment, ou de discussion. Cette derniere espece feule appartient uniquement & par tous fes côtés à la Philosophie, mais les deux autres s'en rapprochent par quelquesunes des faces fous lesquelles on peut les envisager. La Science des faits de la Nature est un des grands objets du Philosophe; non pour remonter à leur premiere cause, ce qui est presque toufours impossible, mais pour les combiner, les comparer, les rappeller à différentes classes, expliquer enfin les uns par les autres, & les appliquer à des usages sensibles. La Science des faits

historiques tient à la Philosophie par deux endroits, par les principes qui fervent de fondement à la certitude historique, & par l'utilité qu'on peut tirer de l'Histoire. Les hommes placés fur la scene du Monde, sont appréciés par le Sage comme témoins, ou jugés comme acteurs; il étudie l'Univers moral comme le physique, dans le silence des préjugés; il suit les Ecrivains dans leur récit avec la même circonspection que la Nature dans ses phénomenes; il observe les nuances qui distinguent le vrai historique du vraisemblable, le vraifemblable du fabuleux; il reconnoît les différens langages de la fimplicité, de la flatterie, de la prévention & de la haine; il en fixe les caracteres; il détermine quels doivent être, suivant la nature des faits, les divers degrés de force dans les témoignages, & d'autorité dans les témoins. Eclairé par ces regles auffi fines que fores, c'est principalement pour connoître les hommes avec qui il vit qu'il étudie ceux qui ont vécu. Pour le commun des Lecteurs. l'Histoire est l'aliment de la curiosité ou le soulagement de l'ennui; pour lui elle n'est qu'un recueil d'expériences morales faites fur le genre humain; recueil qui feroit plus court & plus complet s'il n'eût été fait que par des Sages, mais qui tout informe qu'il eft, renferme encore les plus grandes leçons; comme le recueil des observations médicinales de tous les âges, toujours augmenté & toujours imparfait; forme néanmoins la partie la plus effentielle de l'Art de

guérir.

Les vérités de sentiment appartiennent au Goût ou à la Morale, & sous ces deux points de vue elles présentent à la Philosophie des objets importans de méditation. Les principes de Morale font liés au système général de la Société, à l'avantage commun du tout & des parties qui le compofent; la Nature qui a voulu que les hommes vécussent unis, les a dispensé du soin de chercher par le raifonnement les regles suivant lesquelles ils doivent se conduire les uns par rapport aux autres; elle leur fait connoître ces regles par une espece d'inspiration, & les leur fait goûter par le plaisir intérieur qu'ils éprouvent à les suivre, comme elle les porte à perpétuer leur espece par la volupté qu'elle y attache. Elle conduit donc la multitude par le charme de l'impression, la seule espece d'impussion qui lui convienne; mais elle laisse au Sage à pénétrer ses vues. Aussi tandis que les autres hommes se bornent aux sentimens que la Nature leur a donnés pour leurs sentiables, le Sage cherche & apperçoit l'union intime de ses sentimens avec son intérès propre; il la découvre à ces mêmes hommes qui ne la voyoient pas, & affermit par-là les liens qui les unissent.

Il porte une analyse semblable dans les vérités de sentiment qui ont rapport aux matieres de goût. Éclairé par une Métaphyfique fubtile & profonde, il distingue les principes de goût généraux & communs à tous les Peuples, d'avec ceux qui sont modifiés par le caractere, le génie, le degré de sensibilité des Nations où des individus; il démêle par ce moyen le beau essentiel d'avec le beau de convention; également éloigné d'une décision machinale & sans principes, & d'une discussion trop subtile, il ne pousse l'analyse du sentiment que jusqu'où elle doit aller, & ne la resserre point non plus trop en-deçâ du champ qu'elle peut fe permettre; il étudie fon impression, s'en rend compte à lui-même & aux

autres, & quand il a mis, si on peut parler de la forte, son platifir d'accord avec la raison, il plaint sans orgueil, & sans chercher à les convaincre, ceux qui ont reçu soit de la nature, soit de l'habitude,

une autre façon de fentir.

Puisque la Philosophie embrasse tout ce qui est du ressort de la Raison, & que la Raifon étend plus ou moins fon empire fur tous les objets de nos connoisfances naturelles, il s'ensuit qu'on ne doit exclure des Élémens de Philosophie qu'un feul genre de connoissances, celles qui tiennent à la Religion révélée, Elles font abfolument étrangeres aux Sciences humaines par leur objet, par leur caractere, par l'espece même de conviction qu'elles produisent en nous, Plus faites, comme l'a remarqué Pascal, pour le cœur que pour l'esprit, elles ne répandent la lumière vive qui leur est propre que dans une ame déjà préparée par l'opération divine; la Foi est une espece de fixieme sens que le Créateur accorde ou refuse à son gré; & autant que les vérités sublimes de la Religion font élevées au - dessus des vérités arides & spéculatives des Sciences humaines; autant le fens intérieur & furnaturel

par lequel des hommes choisis saisissent ces premieres vérités, est au-dessus du fens grosser & vulgaire par lequel tout

homme apperçoit les fecondes.

Mais fi la Philosophie doit s'abstenir de porter une main facrilege fur les objets de la Révélation, elle peut & elle doit même diseuter les motifs de notre croyance. En effet les principes de la Foi font les mêmes que ceux qui fervent de fondement à la certitude hiftorique; avec cette différence que dans les matieres de Religion les témoignages qui en font la base doivent avoir un degré d'étendue, d'évidence, & de force, proportionné à l'importance & à la sublimité de l'objet. C'est donc à la Raifon à établir en ce genre les regles de Critique qui serviront à écarter les preuves foibles, à distinguer celles qui pourroient être communes à toutes les Religions d'avec celles qui ne font propres qu'à la seule vraie, à donner enfin aux véritables preuves toute la lumiere dont elles sont susceptibles. Ainsi la Foi rentre par ce moyen dans le domainé de la Philosophie, mais c'est pour jouir d'un triomphe plus affuré.

Trois grands appuis font la base du

Christianisme; les prophéties, les miracles & les martyrs. La Philosophie détermine la qualité que ces appuis doivent avoir pour être inébranlables. Elle borne les prophéties à deux conditions essentielles, celle d'avoir précédé indubitablement les faits prédits, & celle de les annoncer avec une clarté qui ne permette pas de se méprendre sur l'accomplissement. Elle prouve qu'il ne peut y avoir de vrais miracles que dans la feule Religion véritable; elle donne les moyens d'apprécier, foit en les expliquant, foit en les niant, les prétendus prodiges dont les fausses Religions s'appuient. Enfin le Sage, qui n'ignore pas que l'erreur a ses martyrs, remarque en même tems que l'avantage de la vérité doit être d'en avoir un plus grand nombre; ainsi pour distinguer ceux qui ont donné leur vie par conviction, de ceux qui l'ont prodiguée par fanatisme, il n'établit point d'autre regle que celle de compter les suffrages.

Sur ces différens objets le Philosophe se contente d'établir les principes, & en laisse aux Théologiens l'usage & l'application; ce détail seroit étranger à des Elémens de Philosophie, qui ne doivent contenir que des germes de vérités premieres, fans mélange & fans controverfe; les preuves de la Religion ont d'ailleurs été développées par un fi grand nombre d'Ecrivains, que les lumieres de la Philosophie semblent n'avoir plus rien à y ajouter, & que de nouveaux Ecrits fur ce sujet féroient plus louables que nécessaires.

Mais un objet qui intéresse & qui regarde particuliérement le Philosophe, c'est de distinguer avec soin les vérités de la Foi d'avec celles de la Raison, & de fixer les limites qui les séparent. Faute d'avoir fait cette distinction si nécessaire, d'un côté quelques grands gènies sont tombés dans l'erreur, de l'autre les désenseurs de la Religion ont quelquesois supposé trop légérement qu'on lai portoit atteinte. Cette discussion nous écarteroit trop de notre sujet, & mérite par son importance d'être la matiere d'un Ecrit particulier.

#### IV.

Méthode générale qu'on doit suivre dans des Elémens de Philosophie.

Nous n'avons fait jufqu'ici que fixer en général les différens objets qui appartiennent à des Elémens de Philo-Examinés plus en détail, objets peuvent se réduire à quatre, l'espace, le tems, l'esprit & la matiere. La Géométrie se rapporte à l'espace; l'Astronomie & l'Histoire au tems; la Métaphyfique à l'esprit; la Physique à la matiere : la Méchanique à l'espace, à la matiere & au tems; la Morale à l'esprit & à la matiere réunies, c'est-à-dire à l'homme; les Belles-Lettres & les Arts à ses goûts & à ses besoins. Mais quelque différentes que ces Sciences foient entr'elles, foit par leur étendue, foit par leur nature, il est néanmoins des vues générales qu'on doit suivre dans la maniere d'en traiter les élémens; il est enfuite des nuances différentes dans la maniere d'appliquer ces vues générales aux élémens de chaque Science particuliere; c'est ce qu'il faut développer.

Tous les êtres, & par conféquent tous les objets de nos connoissances.

ont entr'eux une liaison qui nous échappe: nous ne devinons dans la grande énigme du Monde que quelques syllabes dont nous ne pouvons former un fens. Si les vérités présentoient à notre esprit une fuite non interrompue, il n'y auroit point d'élémens à faire, tout se réduiroit à une vérité unique dont les autres vérités ne feroient que des traductions différentes. Les Sciences feroient alors un labyrinthe immense, mais sans mystere, dont l'Intelligence Suprême embrafferoit les détours d'un coup d'œil, & dont nous tiendrions le fil. Mais ce guide si nécessaire nous manque; en mille endroits la chaîne des vérités est rompue; ce n'est qu'à force de soins, de tentatives, d'écarts même que nous pouvons en faisir les branches: quelques-unes font unies entr'elles, & forment comme différens rameaux qui aboutissent à un même point; quelques autres isolées, & comme flottantes, représentent les vérités qui ne tiennent à aucune.

Or quelles font les vérités qui doivent entrer dans des Elémens de Philofophie? Il y en a de deux fortes; celles qui forment la tête de chaque partie de la chaîne, & cel'es qui se trouvent au point de réunion de plusieurs branches.

Les vérités du premier genre ont pour caractere distinctif de ne dépendre d'aucune autre, & de n'avoir de preuves que dans elles-mêmes. Plufieurs Lecteurs croiront que nous voulons parler des axiomes, & ils se tromperont; nous les renvoyons à ce que nous en avons dit ailleurs (d), que ces fortes de principes ne nous apprennent rien à force d'être vrais, & que leur évidence palpable & groffiere fe réduit à exprimer la même idée par deux termes différens; l'esprit ne fait alors autre chose que tourner inutilement fur lui-même fans avancer d'un feul pas. Ainsi les axiomes, bien loin de tenir en Philosophie le premier rang, n'ont pas même besoin d'être énoncés. Que devonsnous donc perfer des Auteurs qui en ont donné des démonstrations en forme? Un Mathématicien moderne, célébré de fon vivant en Allemagne comme Philosophe, commence ses Elémens de Géométrie par ce théorême, que la par-

<sup>(</sup>d) Discours préliminaire de l'Encyclopédie, Tom. I.

tie est plus petite que le tout, & le prouve par un raisonnement si obscur, qu'il ne tiendroit qu'au Lecteur d'en douter.

La stérilité & une vérité puérile sont le moindre défaut des axiomes; quelques-uns de ceux même dont on fait le plus d'usage, ne présentent pas toujours des notions justes, & sont capab'es d'induire en erreur par les fausses applications qu'on en peut faire. Pour n'en citer qu'un feul exemple fignifie ce principe si commun, qu'il faut exister simplement, avant que d'exister de telle ou telle maniere? comme si l'existence réelle n'emportoit pas une certaine maniere déterminée d'exister? L'idée d'existence simple, sans qualité ni attribut, est une idée abstraite qui n'est que dans notre esprit, qui n'a point d'objet au dehors; & un des grands inconvéniens des prétendus principes généraux, est de réaliser les abstractions.

Quels font donc dans chaque Science les vrais principes d'où l'on doit partir? Des faits fimples & reconnus, qui n'en fupposent point d'autres, & qu'on ne puisse par conséquent ni expliquer ni contester; en Physique les phénomenes journaliers que l'observation découvre

à tous les yeux; en Géométrie les propriétés fenfibles de l'étendue; en Méchanique l'impénétrabilité des corps, fource de leur action mutuelle; en Métaphyfique le réfultat de nos fenfations; en Morale les affections premieres communes à tous les hommes. La Philofophie n'est point destinée à se perdre dans les propriétés générales de l'être & de la substance, dans des questions inutiles sur des notions abstraites, dans des divisions arbitraires & des nomenclatures éternelles; elle est la Science des faits, ou celle des chimeres.

Non seulement elle abandonne à l'ignorante subtilité des siecles barbares
ces objets imaginaires de spéculations
& de disputes, dont les Ecoles retentifsent encore: elle s'abstient même de
traiter des questions dont l'objet peut
être plus réel, mais dont la solution
n'est pas plus utile au progrès de nos
connoissances. La Géométrie, par exemple, étant la même pour toutes les sectes
de Philosophie, il résulte de cet accord
que les vérités géométriques ne tiennent point aux questions si agitées sur
la nature de l'Etendue; le Philosophe ne
cherchera donc point dans la solution

de ces questions les premiers principes de la Géométrie; il portera sa vue plus haut & plus loin. Puisque les propriétés de l'étendue, démontrées en Géométrie, font admifes fans contradiction, il en conclura qu'il est sur la nature de l'é-tendue des idées communes à tous les hommes, un point commun où les sectes se réunissent comme malgré elles, des principes vulgaires & simples d'où elles partent toutes fans s'en appercevoir; principes que les disputes ont obscurcis ou fait negliger, sans en étouffer le germe. Ce font ces notions communes & primitives, dégagées des nuages que le Sophisme cherche à y répandre, que le Philosophe saisira pour en faire la base des vérités géométriques. De même, quoique le mouvement soit l'objet de la Méchanique, le Philosophe apperçoit sans peine que la métaphysique obscure de la nature du mouvement est entiérement étrangere à cette Science : il suppose donc l'existence du mouvement. tel que tous les hommes le conçoivent. tire de cette supposition une foule de vérités utiles, & laisse bien loin derriere lui les Scholastiques s'épuiser en vaines fabtilités sur le mouvement même. Zénon chercheroit encore si les corps se meuvent, tandis qu'Archimede auroit trouyé les loix de l'Equilibre, Huygens celles de la Percussion, & Newton celles

du systême du Monde.

On voit par ces réflexions, qu'il est un grand nombre de Sciences où il suffit pour arriver à-la-vérité de favoir faire usage des notions les plus communes. Cet usage consiste à développer les idées fimples que ces notions renferment. & c'est ce qu'on appelle définir. n'est pas sans raison que les Mathématiciens regardent les définitions comme des principes, puisque dans les Sciences où le raisonnement a la meilleure part, e'est sur des définitions nettes & exactes que la plupart de nos connoissances sont appuyées. Les définitions font donc un des objets auxquels on doit donner le plus de foin dans des élémens de Philofophie; & puisqu'elles ne confistent qu'à favoir démêler dans chaque notion les idées simples qui y sont contenues, il faut, pour apprendre à définir, savoir d'abord distinguer les idées composées de celles qui ne le font pas.

A proprement parler, il n'y a aucune de nos idées qui ne foit simple; car

quelque composé que soit un objet, l'opération par laquelle nous le concevons est unique; ainsi c'est par une seule opération simple que nous concevons un corps comme une substance tout à la fois étendue, impénétrable, figurée & colorée. Ce n'est donc point par la nature des opérations de l'esprit qu'on doit juger du degré de simplicité des idées; c'est la simplicité de l'objet qui en décide; & cette simplicité n'est pas déterminée par le petit nombre des parties de l'objet, mais par celui des propriétés qu'on y considere. Ainsi quoique l'espace soit composé de parties, & par conféquent ne foit pas un être fimple, cependant l'idée que nous en avons est une idée simple, parce que toutes les parties de l'espace étant de même genre, les idées partielles que renferme l'idée de l'espace sont aussi entiérement semblables. Il en est de même de l'idée du tems. Mais l'idée de corps est compofée, parce qu'elle renferme les idées différentes & féparables d'impénétrabilité, de figure & d'étendue.

Les idées simples peuvent se réduire à deux especes. Les premieres sont des notions abstraites; l'abstraction en effet n'est autre chose que l'opération par laquelle nous considérons dans un objet une propriété particuliere, sans faire attention aux autres; telles sont les idées déjà citées d'étendue & de durée; telles sont encore celles d'existence, de sensation, & d'autres semblables. La seconde espece d'idées simples renserme les idées primitives que nous acquérons par nos sens, comme celles des couleurs particulieres, du froid, du chaud, & ainsi du reste.

On ne sauroit mieux rendre les idées simples que par le terme qui les exprime; une définition ne feroit que les obscurcir. Mais toutes les notions qui renserment plusieurs idées simples doivent être définies, ne sût-ce que pour développer ces idées. Ainsi dans la Méchanique on ne définira, ni l'espace, ni le tems; mais le mouvement doit être-défini, parce que l'idée du mouvement renserme celles du tems & de l'espace.

Les idées simples qui entrent dans une définition, doivent être tellement diftinctes l'une de l'autre, qu'on ne puisse en retrancher aucune sans rendre la définition incomplette. C'est à quoi on ne sauroit apporter trop d'attention, pour

ne pas faire regarder comme deux idées distinctes ce qui n'est individuellement que la même. Suivant ce principe une définition sera d'autant plus claire, tout le reste d'ailleurs égal, qu'elle sera plus courte; on peut même, pour l'abréger encore, y faire entrer des idées compofées, pourvu qu'elles ayent été définies. En tout genre la briéveté bien entendue fert plus qu'on ne pense à la clarté; elle ne differe point de la précision, qui confifte à n'employer que les idées nécessaires, à les disposer dans l'ordre convenable, & à les exprimer par les termes qui leur font propres.

La plupart des Philosophes ont prétendu que les définitions avoient pour objet d'expliquer la nature de la chofe définie. Cette notion, si on veut y attacher quelque sens, retombe dans celle que nous avons donnée, & qui nous paroît beaucoup moins équivoque. En effet non feulement nous ignorons la nature de chaque être en particulier, nous ne savons pas même bien distinctement ce que c'est que la nature d'un être en lui-même. Mais la nature des êtres, envifagée par rapport à nous, n'est autre chose que le développement des idées

fim-

simples rensermées dans la notion que nous nous formons de ces êtres. On voit par-là combien est futile la question tant agitée, s'il y a des définitions de chose, c'est-à-dire, des définitions qui expliquent l'essence des êtres; ou s'il n'y a que des désnitions de nom, c'est-à-dire, de simples explications de ce qu'on entend par un mot. Les désinitions dont il s'agit ici, ne sont proprement ni dans l'un ni dans l'autre cas; elles sont plus que des désinitions de nom, & moins que des désnitions de chose; elles expliquent la nature de l'objet tel que nous le concevons, mais non tel qu'il est.

On ne doit proprement appeller définitions de nom, que celles de certains termes particuliers aux Sciences, termes de pure convention qu'il fuffit d'expliquer, & dont l'ulage est inconnu au vulgaire. Les Sciences font forcées de se fervir de ces fortes de termes, soit pour abréger les circonlocutions, & contribuer à la clarté par ce moyen, soit pour désigner des objets peu connus sur lesquels le Philosophe s'exerce, & que souvent il se produit à lui-même par des combinaisons singulieres & nouvelles. Ces mots ont simplement besoin

d'être expliqués par d'autres plus simples & d'usage commun. Mais les termes scientisques n'étant inventés que pour la nécessité, on ne doit pas les multiplier au hazard; on ne doit pas surtout exprimer d'une maniere favante ce qu'on dira aussi-bien par un terme que tout le monde peut entendre. On ne fauroit rendre la langue de la Raison trop fimple & trop populaire: non feulement c'est un moyen de répandre la lumiere fur un plus grand espace, c'est ôter encore aux ignorans un prétexte de décrier le favoir. Plusieurs s'imaginent que toute la science d'un Mathématicien confifte à dire corollaire au-lieu de conséquence, scholie au-lieu de remarque, théorème au-lieu de proposition. Ils croient que la langue particuliere de chaque Science en fait tout le mérite, que c'est une espece de rempart inventé pour en défendre les approches; ne pouvant forcer la place, ils se vengent en insultant les dehors. Au reste le Philosophe, en parlant le plus qu'il lui est possible la langue du Peuple, ne proscrit point avec rigueur la langue établie. Il est dans les chofes d'usage des limites en-deçà desquelles il s'arrête; il ne veut ni tout réformer, ni se soumettre à tout, parce

qu'il n'est ni Tyran ni Esclave.

C'est ainsi qu'on doit se conduire dans le choix, le développement & l'énonciation des principes fondamentaux de chaque Science, de ceux qui forment, comme nous l'avons dit, la tête de chaque portion de la chaîne. Nous les appellons Principes, parce que c'est-là que nos connoissances commencent. Mais bien loin de mériter ce nom par euxmêmes, ils ne sont peut-être que des conféquences fort éloignées d'autres principes plus généraux que leur fublimité dérobe à nos regards. N'imitons pas les premiers habitans des bords de la Mer, qui ne voyant point de terme au-delà du rivage, croyoient qu'il n'y en avoit pas.

A l'égard des vérités qui se trouvent aux points de réunion des différentes branches de la chaîne, elles ne sont des principes, ni en elles-mêmes, ni par rapport à nous, puisqu'elles sont le réfultat de plusieurs autres vérités. Mais elles doivent entrer dans des élémens par le grand nombre de vérités qu'elles produisent, et elles peuvent à cet égard être traitées comme des principes du se-cond ordre. On reconnoîtra donc ces

principes au double caractere, d'avoir au dessous d'eux un grand nombre de vérités de détail, & d'être eux-mêmes dépendans de deux ou de plusieurs vérités primitives. Si cette dépendance ne s'apperçoit pas du premier coup d'œil, on remplira l'intervalle par quelques vérités destinées à former la liaison, & qui doivent, non pas se toucher immédiatement, mais être disposées entre elles à cette juste distance qui permet à l'esprit le passage façile de l'un à l'autre. Ces vérités qui doivent mener des premiers principes à ceux du second ordre, auront pour l'ordinaire elles-mêmes quelques autres vérités au-desfous d'elles dans des branches collatérales; & par-là elles feront faciles à reconnoître pour celles qu'on doit employer par préférence dans des élémens de Philosophie.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

v.

## Logique.

PUisque les vérités fondamentales qui font la substance des Elémens, ne. sont pas toutes des vérités premières, & qu'il y en a qui ont befoin de combinaison pour être faisses & prouvées, il faut donc avant toutes choses connoître les regles suivant lesquelles cette combination doit se faire. Elle ne confifte que dans le chemin continu & fuccessif que fait l'esprit du connu à l'inconnu: c'est ce qu'on appelle raisonner. L'Art de raisonner, qu'on a nommé Logique, est donc la premiere Science qu'on doit traiter dans les élémens de I'h lofophie, & qui en forme comme le frontispice & l'entrée. Nous avons sur la Logique des Ecrits fans nombre; mais la Science du raisonnement a-t-elle befoin de tant de regles? Pour y réuffir il est aussi peu nécessaire d'avoir lu tous ces Ecrits, qu'il l'est d'avoir lu nos grands Traités de Morale pour être honnête homme. Les Géometres sans s'épuiser en préceptes sur la Logique, & n'ayant que le sens naturel pour guide, parviennent par une marche toujours fure aux vérités les plus détournées & les plus abstraites; tandis que tant de Philosophes, ou plutôt d'Ecrivains en Philosophie, paroissent n'avoir mis à la tête de leurs Ouvrages de grands Traités fur l'Art du raisonnement, que pour

s'égarer ensuite avec plus de méthode; femblables à ces joueurs malheureux qui calculent long-tems, & finissent par perdre.

Ce n'est point, comme nous l'avons déjà dit, à l'usage illusoire des axiomes que les Géometres doivent la sûreté de leurs raisonnemens & de leurs principes; c'est au soin qu'ils ont de fixer le fens des termes, & de n'en abuser jamais, à la maniere dont ils décomposent leur objet, à l'enchaînement qu'ils favent mettre entre les vérités. Il est vrai qu'ils ont un avantage; c'est de travailler sur un sujet palpable, & simplifié le plus qu'il peut l'être par l'abstraction qu'on fait d'un grand nombre de ses qualités. Mais fi dans les autres Sciences les intervalles entre les vérités font plus grands, plus fréquens, plus difficiles à remplir, la méthode sera toujours uniforme pour parvenir à la connoissance des vérités qui nous font foumifes. Elle confiste à observer exactement leur dépendance mutuelle; à ne point remplir par une fausse généalogie les endroits où la filiation manque; à imiter enfin ces Géographes qui, en détaillant avec foin fur leurs cartes les régions connues, ne craignent point de laisser des espaces vuides à la place des terres ignorées.

Toute la Logique se réduit à une regle fort simple. Pour comparer des objets éloignés, on se sert de plusieurs objets intermédiaires; il en est de même quand on veut comparer deux ou plusieurs idées. L'Art du raisonnement n'est que le développement de ce principe, & des conféquences qui en résultent. Ce principe suppose un fait aussi certain qu'inexplicable, c'est que notre esprit peut non seulement avoir plusieurs idées à la fois, mais encore appercevoir à la fois l'union ou la discordance de ces idées. C'est un des mysteres de la Métaphysique, que cette multiplicité instantanée d'opérations dans une substance aussi fimple que la substance pensante.

Tout raisonnement qui fait voir avec évidence la liaison ou l'opposition de devidence la liaison ou l'opposition de des la liaison de devidence la liaison de devidence les Mathématiques n'emploient que des raisonnemers de cette espece; quelquesunes des autres Sciences en fournissent aussi des exemples, quoique moins fréquens; mais le comble de l'erreur seroit d'imaginer que l'essence des démonstrations consistat dans la forme géométri-

que, qui n'en est que l'accessoire & l'écorce, dans une liste de définitions, d'axiomes, de propositions & de corollaires, Cette forme est si peu essentielle à la preuve des vérités mathématiques, que plusseurs Géométres modernes l'ont aban-

donnée comme inutile.

Cependant quelques Philosophes trouvant cet appareil propre à en imposer, fans doute parce qu'il les avoit féduits eux-mêmes, l'ont appliqué indifféremment à toutes fortes de sujets; ils ont cru que raisonner en forme, c'étoit raifonner juste; mais ils ont montré par leurs erreurs, qu'entre les mains d'un esprit faux ou de mauvaise foi, cet extérieur mathématique n'est qu'un moyen de se tromper plus aisément soi-même & les autres. On a mis jusqu'à des figures de Géométrie dans des Traités de l'Ame; on a réduit en Théorêmes l'énigme inexplicable de l'action de Dieu fur les créatures; on a profané le mot de démonstration dans un sujet où les termes même de conjecture & de vraisemblance seroient presque téméraires. Aussi il ne faut que jetter les yeux fur ces. propositions si orgueilleusement qualifiées, pour découvrir la groffiéreté du

prestige, pour démasquer le Sophiste travesti en Géometre, & pour se convaincre que les titres sont une marque aussi équivoque du mérite des Ouvrages, que du mérite des Hommes.

Il feroit fans doute à fouhaiter qu'on n'employat jamais que des démonstrations rigoureuses; il seroit à souhaiter du moins, que dans les cas où cette lumiere manque, on se bornât à avouer simplement son ignorance; mais dans la plupart des Sciences, telles que la Phyfique, la Mé lecine, la Jurisprudence & l'Histoire, il est une infinité de cas. où fans être ni éclairés ni convaincus. nous fommes forcés d'agir & de raisonner comme si nous l'étions. Ne pouvant alors atteindre au vrai, ou du moins s'assurer qu'on y est parvenu, il faut en approcher le plus qu'il est possible. imite les Mathématiciens, qui n'ayant pas, pour résoudre exactement un problême, ou affez de chofes données, ou une méthode affez complette, effayent de le résoudre à-peu-près. Mais comme dans ces folutions même le Mathématicien connoît les limites qui l'éloignent ou qui l'approchent du vrai, ainsi on doit apprendre dans les matieres purement

conjecturales à ne pas confondre avec le vrai rigoureux ce qui est simplement probable, à faifir dans le vraisemblable même les nuances qui séparent ce qui l'est davantage d'avec ce qui l'est moins. Tel est l'usage de cet esprit de conjecture plus admirable quelquefois que l'efprit même de découverte, par la fagacité qu'il suppose dans celui qui en est pourvu; par l'adresse avec laquelle il fait entrevoir ce qu'on ne peut parfaitement connoître, suppléer par des à-peu-près à des déterminations rigoureuses, & substituer lorsqu'il est nécessaire la probabilité à la démonstration, avec les restrictions d'un Pyrrhonisme raisonnable.

L'Art de conjecturer est donc une branche de la Logique, aussi essentielle que l'Art de démontrer, & trop négligée dans les élémens de Logique ordinaires. Néanmoins, plus l'art conjectural est imparsait par sa nature, plus on a besoin de regles pour s'y conduire, c'est même, à parler exactement, le seul qui exige des regles; ajoutons qu'elles sont insuffisantes, si par un fréquent usage on n'apprend à les appliquer avec succès. Pour acquérir cette qualité précieuse de l'esprit, deux choses sont nécessaires;

s'exercer aux démonstrations rigoureufes, & ne pas s'y borner. Ce n'est qu'en s'accoutumant à reconnoître le vrai dans toute sa pureté, qu'on pourra distinguer ensuite ce qui en approchera plus ou moins. La feule chofe qu'on ait à craindre, c'est que l'habitude trop grande & trop continue du vrai abfolu & rigoureux n'émousse le sentiment sur ce qui ne l'est pas: des yeux ordinaires, trophabituellement frappés d'une lumière vive, ne distinguent plus les gradations d'une lumiere foible, & ne voient que des ténebres épaisses où d'autres entrevoient encore quelque clarté. L'esprit. qui ne reconnoît le vrai que lorsqu'il en est directement frappé, est bien au-desfous de celui qui fait non seulement lereconnoître de près, mais encore le remarquer & le pressentir dans le lointain à des caracteres fugitifs. C'est-là ce qui distingue principalement l'esprit géométrique, applicable à tout, d'avec l'efprit purement géometre, dont le talent est restreint dans une sphere étroite & bornée. Le seul moyen d'exercer avantageusement l'un & l'autre, & de les faire marcher comme d'un pas égal, est de ne pas borner ses recherches aux

seuls objets susceptibles de démonstration; de conserver à l'esprit sa stexibilité, en ne le tenant point toujours courbé vers les lignes & les calculs; & en tempérant l'austérité des Mathématiques par des études moins séveres; de s'accoutumer ensin à passer sans peine de la lumiere au crépuscule.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## VI. METAPHYSIQUE.

L A Logique étant l'instrument général des Sciences & le flambeau qui doit nous y guider, voyons présentement fuivant quel ordre & de quelle maniere nous devons porter ce flambeau dans les différentes parties de la Philosophie.

Nos idées font le principe de nos connoissances, & ces idées ont elles-mêmes leur principe dans nos sensations; c'est une vérité d'expérience. Mais comment nos sensations produisent-elles nos idées? Premiere question que doit se proposer le Philosophe, & sur laquelle doit porter tout le Système des élémens de Philosophie. La génération de nos idées appartient à la Métaphysique;

c'est un de ses objets principaux, & peut - être devroit-elle s'y borner; prefque toutes les autres questions qu'elle se propose sont insolubles ou frivoles; elles font l'aliment des esprits téméraires, ou des esprits faux; & il ne faut pas être étonné si tant de questions subtiles, toujours agitées & jamais résolues, ont fait mépriser par les bons esprits cette Science vuide & contentieuse qu'on appelle communément métaphyfique. été à l'abri de ce mépris, si elle est su fe contenir dans de justes bornes, & ne toucher qu'à ce qu'il lui est permis d'atteindre: or ce qu'elle peut atteindre est bien peu de chose. On peut dire en un fens de la Métaphyfique, que tout le monde la fait ou personne, ou pour parler plus exactement, que tout le monde ignore celle que tout le monde ne peut favoir. Il en est des Ouvrages de ce genre comme des Pieces de Théatre; l'impression est manquée quand elle n'est pas générale. Le vrai en Métaphyfique refsemble au vrai en matiere de Goût; c'est un vrai dont tous les esprits ont le germe en eux-mêmes, auquel la plupart ne font point d'attention, mais qu'ils reconnoissent dès qu'on le leur montre. Il

semble que tout ce qu'on apprend dans un bon Livre de Métaphysique, ne foit qu'une espece de réminiscence de ce que notre ame à déjà su; l'obscurité, quand il y en a, vient toujours de la faute de l'Auteur, parce que la Science qu'il se propose d'enseigner n'a point d'autre langue que la Langue commune. Aussi peut-on appliquer aux bons Auteurs de Métaphysique ce qu'on a dit des bons Ecrivains, qu'il n'y a personne qui en les lisant, ne croie pouvoir en dire autant

qu'eux.

Mais fi dans ce-genre tous sont faits pour entendre, tous ne sont pas faits pour instruire. Le mérite de faire entere avec facilité dans les esprits des notions vraies & simples, est beaucoup plus grand qu'on ne pense, puisque l'expérience nous prouve combien il est race; les saines idées métaphysiques sont des vérités communes que chacun faist, mais que peu d'hommes ont le talent de développer; tant il est difficile, dans quelque sujet que ce puisse être, de se rendre propre ce qui appartient à tout le monde. Je ne crains point que ces réflexions blessent nos Metaphysiciens modernes; ceux qui n'en sont pas l'objet

y applaudiront, ceux qui pourroient l'être croiront qu'elles ne les regardent pas; mais les Lecteurs fauront bien dis-

tinguer les uns des autres.

L'examen de l'opération de l'esprit qui confiste à passer de nos sensations aux objets extérieurs, est évidemment le premier pas que doit faire la Métaphyfique. Comment notre ame s'élancet-elle hors d'elle-même, pour s'affurer de l'existence de ce qui n'est pas elle? Tous les hommes franchissent ce passage immenfe, tous le franchissent rapidement & de la même maniere: il suffit donc de nous étudier nous-mêmes, pour trouver en nous tous les principes qui serviront à résoudre la grande question de l'existence des objets extérieurs. Elle en renferme trois autres qu'il ne faut pas con-Comment concluons - nous de nos fensations l'existence de ces objets? Cette conclusion est-elle démonstrative? Enfin comment parvenons-nous, par ces mêmes fenfations, à nous former une idées des corps & de l'étendue?

La première de ces questions ayant pour objet une vérité de fait, c'est-àdire, la conclusion que nous tirons de nos sensations à l'existence des objets,

la fo'ution en est susceptible de toute l'évidence possible. Cette conclusion est une opération de l'esprit dont les Philosophes feuls s'étonnent, mais dont ils ont bien droit de s'étonner; & le peuple qui rit de leur surprise, la partage bientôt pour peu qu'il réfléchisse. Pour expliquer cette opération, il est nécessaire de fe mettre en quelque forte à la place d'un enfant qui vient de naître, & de suivre le développement de ses idées. Ce Cours d'ignorance, si on peut l'appeller de la forte, est beaucoup plus utile que ce qu'on appelle quelquefois si gratuitement Cours de Science dans nos Ecoles.

Nous ne prétendons point blâmer l'analyse qu'un Philosophe moderne à faite de nos fens, en examinant ce que chacun d'eux pris séparément peut nous apprendre, & ce qu'ils nous apprennent étant réunis. Nous croyons feulement que cette méthode seroit trop longue pour des Elémens. On doit y prendre l'homme tel qu'il est, & non tel qu'à la rigueur il auroit pu être.

Mais pour prendre l'homme tel qu'il est, il n'est pas nécessaire de le considérer avec tous ses sens; il suffit de lui supposer celui qui paroît essentielle-

ment

ment attaché à l'existence de nos corps, celui dont aucun homme n'est jamais absolument privé, le toucher en un mot. Le Philosophe suivra donc l'intention de la Nature, en s'attachant au toucher comme à celui de nos sens qui nous fait vraiment connoître l'existence des objets extérieurs. D'ailleurs l'impénétrabilité, cette qualité essentielle des corps, ne nous est connue que par le toucher: nouvelle observation qui indique le toucher au Métaphysicien, comme le sens dont il doit s'aider dans une pareille recherche.

La connoissance des objets extérieurs étant acquise des l'enfance par tous les hommes, le Philosophe doit avoir uniquement pour but de démontrer comment elle s'acquiert. Il peut donc employer le langage commun qui est fondé sur cette connoissance acquise; il peut se servireurs, par exemple, du terme de corps extérieurs, avant que d'avoir démélé comment nous en connoissons l'existence. Cette maniere de s'énoncer n'entraînera ni équivoque, ni supposition de ce qui est en question; parce qu'il s'agit uniquement d'expliquer un fait incontessable, & non pas de le prouver.

Tome IV.

Une observation très-fréquente & très-simple nous sert à distinguer notre corps de ceux qui l'environnent. Quand quelque partie de notre propre corps en touche une autre, notre sensation est double; elle est simple & sans replique quand nous touchons un corps étranger. En voilà assez pour distinguer le nour, & pour reconnoître d'abord en général la différence de ce qui est nôtre d'avec ce qui ne l'est pass. Le Métaphysicien, en étendant & en développant cette observation, répondra d'une maniere satisfaisante à la premiere des trois questions sur l'existence des objets extérieurs.

Mais la conclusion qu'il tire de se sensations à l'existence des objets est-elle démonstrative? Les Philosophes se partagent sur ce point, quoique tous conviennent que notre penchant à juger de l'existence des corps est invincible. Ceux qui regardent nos sensations comme une preuve démonstrative de l'existence des objets, prétendent que Dieu nous tromperoit si nos sensations ne nous représentoient que des êtres santassiques. Ces Philosophes en raisonnant ainsi, tombent dans deux inconvéniens. Le premier est de prouver une vérité directe

& primitive par une vérité réfléchie, l'existence des corps par celle de Dieu; tandis que c'est au contraire dans l'existence des corps qu'il faut chercher les preuves de l'existence de Dieu les plus folides, celles que toutes les Ecoles de Philosophie ont généralement admises. Le second inconvénient est de croire pouvoir convaincre par le raisonnement un Philosophe opiniâtre, que Dieu le tromperoit s'il n'y avoit point de corps. " Je reconnois comme vous, dira-t-il, " l'existence d'un premier Etre; mais " c'est lui faire injure que de lui attri-,, buer vos erreurs. Pour ne pas les re-, garder comme fon Ouvrage, il fuffit ,, de penser qu'il est assez puissant pour " exciter en nous des fenfations, fans qu'il y ait rien au dehors qui lui ser-", ve à les produire. Il ne tiendra qu'à vous de vous abstenir comme moi, par cette réflexion si simple, de toute affertion précipitée. Vous avouez que mes fensations me trompent souvent; pourquoi ne me tromperoient - elles , pas toujours? Cette vivacité, cet ac-,, cord, ces nuances, ces affections involontaires, qui vous font passer si , légèrement de la réalité de la sensa" tion à celle de l'objet, ne les ai-je , pas fouvent éprouvées dans le fom-", meil? Et pourquoi la vie feroit-elle , autre chose qu'on sommeil plus con-,, tinu & plus profond, qui a feulement. " le trifte avantage de se laisser de tems " en tems appercevoir? Quand je confidere d'ailleurs quels font les objets de mes fensations, que de contradictions je rencontre dans l'idée que je m'en forme! Deux substances aussi disparates que l'esprit & la matiere, fécarées l'un de l'autre par un intervalle immense quant à la substance & quant à la nature, peuvent-elles , agir l'une sur l'autre, ce qui est pour-,, tant nécessaire pour que celui-là ait l'idée de celle-ci? D'ailleurs qu'est-, ce que cette matiere dont vous prétendez que mes fens me procurent " une notion si distincte? Qu'est-ce que ", les élémens ou particules premieres , des corps? Vous ne pouvez pas dire ,, que ce foient des corps; car ils au-" roient eux-mêmes des élémens, & par ,, conféquent ne feroient pas ceux que " nous cherchons: & fi ce ne font pas , des corps, comment concevez - vous , que l'affemblage de ces élémens non

, matériels puisse former cet être que , vous appellez matiere? Direz-vous " qu'un corps est composé d'autres corps , à l'infini? Mais n'est ce pas une chi-" mere qu'un être composé dont on ne ,, peut jamais retrouver les composans, , ou plutôt dont réellement les compo-,, fans n'existent pas, puisqu'on ne sau-" roit supposer qu'ils existent seuls, & " puisqu'ils ne tiennent leur existence " que de leur union avec d'autres ê-", tres à qui ils la donnent aussi? Plutôt ., que d'avoir à dévorer cette multitu-,, de de contradictions, n'est-il pas plus ", fimple & plus raifonnable de penfer " que la matiere n'est qu'un phénome. ", ne, une pure illusion de nos sens, & ,, qu'il n'y a rien hors de nous de fem-" blable à ce qu'ils nous représentent? ,, Je ne puis reconnoître dans l'Univers " qu'une seule espece de substance, je , n'y vois que Dieu & quelques êtres pensans, ou peut-être que Dieu & " moi".

La meilleure réponse à ce Pyrrhonien décidé, est celle de Diogene à Zénon: il faut on l'abandonner à sa bonne soi, ou le laisser vivre & raisonner avec des

fantômes (e). Ce qu'il y a de très-singulier, c'est que des Philosophes estimables, tels que Malebranche, ne se soient abstenus de nier l'existence de la matiere que par la crainte de contredire la Révélation, comme si la Révélation n'étoit pas appuyée fur cette existence: réduifez un incrédule à nier qu'il y ait des corps, il aura bientôt honte de l'être. s'il n'est pas tout-à-fait insensé. Chez le commun des Philosophes Chrétiens, c'est la raison qui défend la Foi; ici, par une disposition d'esprit singuliere, c'est la foi de Malebranche qui a mis à couvert fa raison, & qui lui a épargné l'absurdité la plus infoutenable. L'imagination de ce Philosophe, souvent malheureuse dans les principes qu'elle lui faisoit adopter, mais presque toujours juste dans les

. . . . .

<sup>(\*)</sup> Les principaux argumens contre l'existence des corpafont développés fort au long dans en Ouvrage de Berkley, qui a pour titre Dialgues aver Hilas d'Philensis; codernier mot signifie ami de l'afprit, nom bien convenable à un Philofophe, on placht à un raisonneur qui ne reconnoit point de corps. A la tête de la Traduction Fransolie qu'on en a faite il y a quelques années, on a mis une vignette allégorique, ingéniende & singolière. Un enfant voit la sigure dans un miorir, & court pour la Sifir, croyant voir un être réel. Un Philosophe placé derrière l'ensina paroit rire de sa méprile, & au bas de la vignette on lit ces mors adersifes au Philosophe: Quid rides l'Estbula de te narraiser,

conféquences qu'elle en tiroit, l'entraînoit quelquefois bien au -delà du point où il auroit voulu aller. Les principes de Religion dont il étoit pénétré, le retenoient alors sur le bord du précipice; fa Philosophie touchoit au Pyrrhonisme d'une part, & au Spinosssme de l'autre.

La feule réponse raisonnable qu'on puisse opposer aux objections des Sceptiques contre l'existence des corps, est celle-ci. Les mêmes effets naissent des mêmes causes: or supposant pour un moment l'existence des corps, les senfations qu'ils nous feroient éprouver ne pourroient être ni plus vives, ni plus constantes, ni plus uniformes que celles que nous avons: donc nous devons supposer que les corps existent. Voilà jusqu'où le raisonnement peut aller en cette matiere, & où il doit s'arrêter. L'illusion dans les songes nous frappe sans doute aussi vivement que si les objetsétoient réels; mais nous parvenons à découvrir cette illusion, lorsqu'à notre réveil nous nous appercevons que ce que nous avons cru voir, toucher ou entendre, n'a aucun rapport ni aucune liaison, soit avec le lieu où nous sommes, foit avec ce que nous nous fouvenons d'avoir fait auparavant. Nous diftinguons donc la veille du fommeil par cette continuité d'actions qui pendant la veille se suires ; elles forment une chaîne continue que les songes viennent tout-à-coup briser ou interrompre, & dans laquelle nous remarquons sans peine les lacunes que le fommeil y a saites. Par ces principes on peut distinguer dans les objets l'existence réelle de l'existence supposée.

La troisieme question, comment nous parvenons à nous former l'idée des corps & de l'étendue, renferme des difficultés encore plus réelles, & même en un certain fens infolubles. Le toucher nous apprend fans doute à distinguer ce qui est notre d'avec ce qui nous environne; il nous fait, pour ainfi dire, circonfcrire l'Univers à nous-mêmes; mais comment nous donne-t-il l'idée de cette contiguité de parties, en quoi consiste proprement la notion de l'étendue? Voilà fur quoi la Philosophie ne peut nous fournir, ce me femble, que des lumieres fort imparfaites. C'est que nous ne pouvons remonter jusqu'aux perceptions simples qui sont les élémens de cette perception multipliée, comme nous ne pou-

vons

vons remonter aux élémens de la matiere: c'est que toute perception primitive, unique & élémentaire, ne peut avoir pour objet qu'un être simple; & qu'il nous ett aussi impossible de concevoir comment l'affemblage d'un nombre fini ou infini de perceptions simples produit une perception compofée, que de concevoir comment un être compofé peut se former d'êtres simples. En un mot la fensation qui nous fait connoître l'étendue, est par sa nature aussi incompréhenfible que l'étendue même. Ainfi l'effence de la matiere, & la maniere dont nous nous en formons l'idée. restera toujours couverte de nuages. Nous pouvons conclure de nos fenfations, qu'il y a des êtres hors de nous; mais cet être que nous appellons matiere, est-il semblable à l'idée que nous nous en formons.? C'est ce que nous devons nous résoudre à ignorer. Il est dans chaque Science des principes vrais cu supposés, qu'on saisit par une espece d'instinct auquel on doit s'abandonner fans réfillance ; autrement il faudroit admettre dans les principes un progrès à l'infini, qui seroit aussi absurde qu'un progrès à l'infini dans les êtres & dans

les caufes, & qui rendroit tout incertain, faute d'un point fixe d'où l'on pût partir. C'est pour satisfaire nos befoins & non pas notre curiofité, que les fensations nous sont données; c'est pour nous faire connoître le rapport que les êtres extérieurs ont au nôtre, & non pour nous faire connoître ces êtres en eux-mêmes. Que nous importe au fond de pénétrer dans l'essence des corps. pourvu que la matiere étant supposée telle que nous la concevons, nous puisfions déduire des propriétés que nous y regardons comme primitives, les autres propriétés fecondaires que nous appercevons en elle, & que le Systême général des phénomenes, toujours uniforme & continu, ne nous présente nulle part de contradiction? Arrêtons-nous donc, & ne cherchons pas à diminuer par des fophismes subtils, le nombre déjà trop petit de nos connoissances claires & certaines.

Mais quand la matiere, telle que nous la concevons, ne feroit qu'un phénomene fort différent de ce qu'elle eft en elle-même, quand nous n'aurions pas d'idée nette, ni peut-être même d'idée juste de fa nature, l'expérience journa-

liere nous démontre que cet affemblage d'êtres, quel qu'il foit, que nous ap-pellons matiere, est par lui-même incapable d'action, de vouloir, de fentiment & de pensée. C'en est assez pour conclure que cet assemblage d'êtres ne forme point en nous le principe penfant. Le Sage se borne à cette vérité incontestable, sans chercher à rendre raison de la plupart des phénomenes qui accompagnent nos fenfations; il n'entreprendra point d'expliquer pourquoi nous rapportons le toucher aux extrémités de notre corps, & comment le principe sentant qui est en nous, principe simple & indivisible de sa nature. fe transporte, si on peut parler ainsi, tantôt fuccessivement, tantôt à la fois. dans toutes les extrémités du principe matériel qui font affectées par les objets extérieurs. Nous avons déjà observé combien la multiplicité instantanée de nos fensations est incompréhensible; l'erreur par laquelle nous rapportons toutes nos sensations aux parties de notre corps l'est peut-être davantage. Mais une erreur encore plus étrange. c'est l'application que nous faisons de la couleur fur la furface des objets. La C 6:

fensation de couleur ne pouvant être que dans notre ame, il est bien extraordinaire que l'ame transporte cette sensation simple à un être qui ne lui est uni en aucune maniere, & que de plus elle étende cette sensation sur cet être composé qui n'en est nullement susceptible, tant par sa multiplicité que par son incapacité de sensir. Nouveau Problème métaphysique plus difficile que tous les précédens, & que nous laisserous à résoudre à notre postérité, qui le laissera de même à la stenne.

Ainsi plus on approfondit les différentes questions qui sont du ressort de la Métaphyfique, plus on voit combien leur folution est au dessus de nos lumieres, & avec quel foin on doit les exclure des élémens de Philosophie. On demande, par exemple, fi l'ame penfe ou fent toujours? L'énoncé seul de cette question doit faire sentir l'impossibilité d'y répondre. La connoissance de la nature de l'ame ne peut servir à la réfoudre, puisque cette connoissance nous manque; ainsi les Philosophes qui ont prétendu que l'ame ne pense pas toujours, ne peuvent se fonder que sur l'obfervation qu'ils en ont faite. Or c'est



penfer, qu'observer qu'on ne pense pas; & à l'égard de ces momens si fréquens & si fugitifs, où l'on n'a rien-observé, & dont on ne juge que par réminiscence, cette réminiscence peut-elle être assez si fure pour nous persuader que nous n'avons point pensé dans ces momens? Ceux an contraire qui soutiennent que l'ame pense toujours, ne le peuvent prétendre que d'après l'attention continuelle qu'ils ont faite à chacune de leurs pensées; & tout le monde sait que la rapidité des pensées qui se suivent en nous ne nous permet pas cette attention soutenue.

Il en est de même d'une infinité d'autres questions dont on doit abandonner la solution aux Métaphysiciens téméraires: En quoi consiste l'union du corps & de l'ame, & leur influence réciproque? En quel tems l'ame est unie au corps? Si les habitudes sont dans le corps & dans l'ame, ou dans l'ame seulement? En quoi consiste l'inégalité des esprits? Si cette inégalité est dans les ames ou dépend uniquement de la disposition du corps, de l'éducation, des circonstances, de la fociété? Comment ces différens objets peuvent insluer &

différemment sur des ames qui seroient toutes égales d'ailleurs, ou comment des substances simples peuvent être inégales par leur nature? Comment les animaux. avec des organes pareils aux nôtres, avec des sensations semblables, & souvent plus vives, restent bornés à ces mêmes senfations, fans en tirer comme nous une foule d'idées abstraites & réfléchies, les Notions métaphyfiques, les Langues, les . Loix, les Sciences & les Arts? Enfin jusqu'où la réflexion peut porter les animaux, & pourquoi elle ne peut les porter au-delà? Les idées innées font une chimere que l'expérience reprouve; mais la maniere dont nous acquérons des senfations & des idées réfléchies, quoique prouvée par la même expérience, n'est pas moins incompréhensible. Sur tous ces objets l'Intelligence suprême a mis au devant de notre foible vue un voile que nous voudrions arracher en vain. C'est un triste sort pour notre curiosité & notre amour-propre, mais c'est le sort de l'humanité. Nous devons du moins en conclure que les Systêmes, ou plutôt les rêves des Philosophes sur la plupart des questions métaphysiques, ne méritent aucune place dans un Ouvrage uniquement destiné à renfermer les connoissances réelles acquises par l'esprit humain.

L'existence des objets de nos sensations, celle de notre corps & celle del'être pensant qui existe en nous, conduit le Philosophe à la grande vérité de l'existence de Dieu. Cette vérité ne pouvant être l'objet de la Révélation, (puisque la Révélation la suppose) on ne fauroit trop s'étonner que l'Antiquité ait été partagée sur ce sujet; que des sectes entieres de Philosophes n'ayent reconnud'autre Dieu que le Monde; & que d'autres, en admettant un Etre fouverain. avent eu des idées affez imparfaites & affez fausses de la nature de cet Etre, pour donner à leurs adversaires de l'avantage for eux. Il a fallu que Dieu se manifestat directement aux hommes. pour leur faire connoître évidemment cette vérité qu'ils portoient tous au dedans d'eux-mêmes, mais que les uns n'y avoient pas reconnue, & que les autres n'y voyoient qu'à travers un nuage. L'Intelligence suprême a déchiré le voile & s'est montrée; sans ajouter rien aux lumieres de notre Raison par rapport aux preuves de son existence, elle

n'a fait que nous donner pleinement l'ufage & l'exercice de ces lumieres.

La preuve de l'existence de Dieu, qui fe tire du consentement de tous les Peuples, a paru d'une grande force à plufieurs Philosophes de l'Antiquité. Perfuadés qu'ils étoient de l'impossibilité de fe former une idée claire de la Nature Divine, il leur fuffisoit que tous les Peuples admissent son existence; la différence des opinions fur la nature de cet Etre étoit peu propre à les frapper, parce qu'ils regardoient cette différence comme une preuve de la foiblesse de l'esprit humain, & l'uniformité de sentimens fur l'existence d'une Intelligence fupérieure; comme une espece d'aveu que le spectacle de l'Univers arrachoit aux hommes, & comme un hommage. que cette Intelligence inconnue les forçoit à lui rendre (f). Mais la Philosophie éclairée par la Révélation, ayant acquis des idées plus faines de la Divinité, ne fépare plus ces idées de fon existence.

<sup>(</sup>f) Rien n'est peur être plus éloquent dans toute l'Antiquité, que le commencement du Discours de St. Paul dans l'Aréspage Athénieus, en passion étouset un de va Antels, j'y ai un cette inscription: AU DIEU INCONNU, C'est ce Dich que your aderte sins te convoirre, que je vous amente.

Croire Dieu ce qu'il n'est pas, est pour le Sage à peu près la même chose que de ne pas croire qu'il existe. Ainsi la preuve de l'existence de Dieu, tirée du consentement des Peuples, ne pouvoir avoir toute sa force tant que l'Univers a été privé des lumieres de l'Evangile. Il ne faut donc pas être étonné que cette preuve n'ait pas alors produit le même

effet fur tous les esprits.

Une autre raison des idées obscures ou informes que les anciens Philosophes ont eues sur l'existence de Dieu, c'est que parmi les objections de l'Antiquité Payenne contre cette vérité, il en est plusieurs auxquelles la Révélation seule à l'avantage de répondre- Ces difficultés font la misere de l'homme, qui ne paroît pas devoir être l'ouvrage d'un Etre infiniment bon & infiniment juste; les défordres de l'Univers dans l'ordre moral; l'inégalité monstrueuse en apparence dans la distribution des biens & des maux; le triomphe trop fréquent du vice fur la vertu; la difficulté de suppofer qu'un Etre infiniment puissant & infiniment sage n'ait pas créé le meilleur des. Mondes possibles; & l'impossibilité de concevoir que ce Monde, tel qu'il est.

foit le meilleur que Dieu pût créer; enfin l'incompatibilité apparente de la fcience de Dieu, de fa fagesse & de sa toutepuissance, avec la liberté de l'homme.

Les Philosophes de l'Antiquité qui révoquerent en doute l'existence du premier Etre, furent coupables, il est vrai, de ne point sentir en cette matiere la supériorité des preuves directes sur les objections. Mais ils avoient du moins la bonne foi de sentir aussi l'insuffisance des réponses que fournit à ces objections la feule lumiere naturelle. Dans cette incertitude ils prenoient le partidu doute, persuadés, disoient-ils, que l'Etre suprême ne pouvoit les punir de ne l'avoir pas mieux connu, puisqu'il avoit convert pour eux son existence: d'obscurité. Mais l'obscurité n'étoit pas fuffisante pour les rendre excusables; ils étoient dans le cas de ces Peuples, que Dieu, par un jugement aussi juste qu'impénétrable, punira éternellement d'avoir ignoré les dogmes du Christianisme; vérité effrayante, dont la Foi ne nous permet pas de douter.

Les fophismes par lesquels l'exisrence de Dieu peut être attaquée, ne feront point ombrage au Métaphysicien

aidé des lumieres de la Religion. Il établira d'abord (ce qui est évident par foi-même) qu'il est nécessaire qu'il existe un Etre éternel; il montrera de plusque l'Etre éternel est différent du Monde; que l'arrangement physique de l'Univers ne peut être l'ouvrage d'une matiere brute & fans intelligence; il n'entreprendra point de concilier avec la liberté de l'homme la toute-puissance de Dieu, sa providence & sa science éternelle, parce que l'oracle de Dieu même lui apprend que l'accord de ces vérités est au-dessus de la Raison; il n'imitera pas la Philosophie orgueilleuse qui a entrepris de fonder cet abyme. & n'a fait que s'y perdre; mais il n'en reconnoîtra pas moinsl'une & l'autre de ces vérités. Il l'avouera, par les mêmes raifons, fans chercher à l'expliquer, la différence établie par les Théologiensentre l'infaillible & le nécessaire; il n'admettra point en Dieu, pour sauver la liberté de l'homme, une prévoyance des actions libres, indépendante de ses décrets, parce qu'une telle prévoyance est impossible; il ne dira point avecd'autres, pour fauver la justice de Dieu, que cet Etre si bon, si parfait & si sage,

produit tout le physique des crimes sans en produire le moral, qui n'est autre chose qu'une privation, il renvoie aux réveries des Scholastiques cette distinction extravagante, & se contente de leur demander pour leur fermer la bouche, comment Dieu après avoir produit tout le physique des crimes, punit ensuite le moral, effet nécessaire de ce physique. Ainsi, au-lieu de faire des détours inutiles pour se retrouver au point d'où il est parti, au-lieu de se couvrir de quelques raisonnemens subtils & frivoles, pour revenir enfuite, pressé par les objections, à la profondeur des décrets éternels, il reconnoît dès le premier moment cette profondeur & fon ignorance. Mais pour ôter aux Athées tout sujet de triomphe, il remarque & fait voir fans peine que les objections contre la liberté font encore plus fortes dans le Système de l'éternité & de la nécessité de la matiere, que dans celui d'une Intelligence toute puisfante & éternelle. Enfin, aux objections fur la misere de l'homme, sur les défordres de l'ordre moral & fur les imperfections de ce Monde, il opposera les dogmes qui nous apprennent que l'homme a péché avant que de naître, qui nous promettent des récompenses & des peines dans une Vie future, & qui nous font voir le plus parfait des Mondes pofibles dans celui où il a fallu que Dieu prît la forme humaine. Mais ces différentes matieres étant l'objet de la Révélation, le Philosophe pour ne point en ufurper les droits, laisse aux Théologiens à les traiter avec le soin & les détails qu'elles exigent, & se contente de renvoyer les Incrédules aux Ouvrages où elles sont discutées.

Du reste, comme la meilleure réponse aux objections des Athées consiste dans des preuves directes de la vérité qu'ils combattent, le Philosophe s'appliquera principalement au choix de ces preuves: il évitera fur-tout d'en employer aucune qui puille être sujette à contestation. Rien n'est, on ose le dire, plus indécent, plus scandaleux même, & ne feroit plus nuisible à cette grande vérité (si quelque chose pouvoit lui nuire) que la licence avec laquelle les Scholastiques s'attaquent réciproquement sur leurs démonstrations de l'existence de Dieu, qui ne méritent plus ce nom dès qu'elles ne sont pas hors d'atteinte. L'E-

cole de Scot rejette celle des Thomistes, les Thomiftes celle de Scot, Defcartes celle de Scot & des Thomistes. les Péripatéticiens modernes celle de Descartes. Il suffit qu'une opinion soit combattue (comme celle des Idées innées) pour qu'on ne doive pas en faire la base d'un argument de l'existence de Dieu. C'est alors moins prouver un premier Etre que l'outrager. Le Philosophe fe bornera donc aux preuves qui font communes à toutes les sectes, aux seuls argumens qui sont fondés sur des principes avoués par tous les fiecles & par tous les hommes. Il cherchera l'existence de Dieu dans les phénomenes de l' Univers, dans les Loix admirables de la Nature, non dans ces Loix métaphysiques sujettes aux exceptions, & que chacun peut étendre, modifier & resserrer à son gré, mais dans les Loix primitives fondées sur les propriétés invariables des corps. Ces Loix si simples qu'elles paroissent dériver de l'existence même de la matiere, n'en dévoilent que mieux l'Intelligence suprême; par la manière dont elle a construit les différentes parties de notre Univers, elle femble n'avoir eu besoin que de donner

à cette grande machine la première impulsion, pour en régler à jamais les différens phénomenes, & pour produire, comme par un feul acte de sa volonté. l'ordre constant & inaltérable de la Nature, impulsion trop admirable & trop raisonnée pour être l'effet d'un hasard aveugle. C'est dans ces Loix générales, plutôt que dans les Phénomenes particuliers, que le Philosophe cherchera l'Etre suprême. Ce n'est pas que les procédés d'un insecte qui occupe en apparence si peu de place dans l'Univers, découvrent moins à un esprit attentif l'Intelligence infinie que les Phénomenes généraux: mais ce dernier spectacle est bien plus fait que le premier pour frapper tous les yeux: & les meilleurs argumens en ce genre font ceux qui peuvent convaincre le plus grand nombre.

De toutes les vérités métaphyliques, celle qui nous intéresse le plus après l'exissence de Dieu, & sans laquelle même l'existence de Dieu nous intéresseroit beaucoup moins, est l'Immortalité de l'ame. Comme cette vérité tient en même tems à la Philosophie & à la Révélation, il est nécessaire de d'itinguer ce qu'elle emprante de l'une & de l'autre,

La Philosophie fournit des argumens pressans de la réalité d'une autre Vie. Nous avons de très-fortes raisons de croire que notre ame subsistera éternell'ement, parce que Dieu ne pourroit la détruire sans l'anéantir, que l'anéantisfement de ce qu'il a produit une fois ne paroît pas être dans les vues de sa fagesse, & que les corps même ne se détruisent qu'en se transformant. Mais d'un autre côté l'exemple des animaux dans lesquels la substance immatérielle périt avec eux, & ce grand principe que rien de tout ce qui est créé n'est immortel de fa nature, suffisent pour nous faire fentir que Dieu pouvoit ne créer notre ame que pour un tems: ainsi l'impénétrabilité des décrets éternels nous laisseroit toujours quelqu'espece d'incertitude sur cet important objet, si la Religion révélée ne venoit au fecours de nos lumieres, non pour y suppléer entiérement, mais pour y ajouter le peu qui leur manque. D'un côté la vertu fouvent malheureuse en ce Monde, exige de la justice de l'Etre Suprême des récompenses après la mort; de l'autre la Révélation nous fait connoître pourquoi Dieu, qui doit des récompenses à la vertu,

vertu, ne les lui accorde pas dès cette vie même, & fouffre qu'elle foit mal-heureuse fans paroître l'avoir mérité. La Religion seule, dit Pascal, empêche l'état de l'homme en cette vie d'être une énigme. Voila ce que le Philosophe ne doit point perdre de vue en traitant la question de l'immortalité de l'Ame, pour distinguer, comme dans l'existence de Dieu, les preuves directes qui sont du ressort de la Raison, d'avec les objections dont la Révélation fournit la réponse.

Il est néanmoins affez surprenant que plusieurs anciens Philosophes, quoique privés du secours de cette même Révélation, ayent cru l'ame immortelle, tandis que la spiritualité de l'ame, qui est une vérité purement philosophique, n'a été connue distinctement d'aucun d'eux. La vanité des hommes qui aime à se flatter d'une existence éternelle, a fait faire ce pas aux Sages du Paganisme; &, s'il est permis de le dire, leur erreur fur la nature de l'ame servoit à les confirmer dans la croyance de son immortalité. Ils ne voyoient aucune différence entre dire que l'ame n'étoit rien, & ladépouiller absolument de toute espece de matiere; perfuadés d'ailleurs qu'aucune particule de matiere ne pouvoit périr, & qu'une matiere douée de sentiment & de pensée (& par conséquent felon eux très-deliée & très-fubtile) ne pouvoit perdre cette propriété sans cesser d'être, ils en concluoient que la substance de l'ame étoit immortelle; ils fe partageoient seulement sur le sort de cette substance après la mort, & leurs Systèmes sur ce point étoient autant de questions d'aveugles sur la lumiere. Nous avons l'avantage d'être plus éclairés & plus instruits. Les difficultés que l'ame des bêtes semble fournir contre la spiritualité & contre l'immortalité de l'ame, n'ébranlent ni la raison ni la croyance du Sage. Il n'y répond point avec certains Scholastiques par cette abfurdité ridicule, que l'ame des bêtes est matiere, parce qu'elle se borne à sentir & qu'elle ne pense pas: il reconnoît que les fensations & la pensée ne peuvent appartenir qu'au même principe; & l'expérience lui prouve d'ailleurs que les bêtes ne font pas bornées aux fenfations pures. Il convient donc que l'ame des bêtes est de la même nature que celle de l'homme quant à la spiritualité, parce qu'il seroit absurde de soutenir que

la matiere sent & pense dans les animaux & non dans l'homme. Mais il avoue en même tems que la différence de l'ame humaine & de celle des bêtes quant à l'immortalité, vient uniquement de ce que Dieu a voulu que l'ame des animaux pérît avec le corps, & qu'au contraire celle de l'homme subsissat éternellement. Si on lui propose d'expliquer pourquoi les bêtes souffrent, sans l'avoir mérité comme nous par le péché d'un premier pere, & fans aucun espoir de récompense dans un autre vie, il n'éludera point avec Descartes cette objection, en soutenant contre la Raison & l'Expérience que les bêtes sont de purs automates; il se contentera de répondre que si les bêtes ont des sensations cruelles, elles en ont aussi d'agréables qui les en dédommagent; que la nature de tout ce qui a des fensations, est d'être également susceptibles de douleur & de plaisir; que c'est une suite de l'anion du corps & de l'ame, & de l'action que les autres corps exercent fur les corps animés; action qui dépend elle - même de la constitution-immuable de l'Univers, & des loix invariables que son Auteur a établies. Enfin il se contentera d'avoir tiré

de la Philosophie toutes les lumieres qu'elle peut fournir sur ce sujet, & se taira sur ce qu'il ne peut comprendre.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### VII.

### MORALE.

L'Existence de l'Etre suprême étant une fois reconnue, nous conduit à chercher le culte que nous devons lui rendre. Mais quoique la Philosophie nous instruise jusqu'à un certain point sur ce grand objet, cependant les lumieres qu'elle nous donne font très-imparfaites. Le Créateur nous en a avertis lui-même, en nous prescrivant par une Révélation particuliere la manière dont il veut être honoré, & que tous les efforts de la Raison n'auroient pu nous faire découvrir. Ainsi la Religion, qui n'est autre chose que le culte que nous devons à l'Intelligence souveraine, ne doit point entrer dans des élémens de Philosophie; la Religion naturelle ne doit même y paroître que pour nous avertir qu'elle ne suffit pas.

Mais ce qui appartient effentiellement

& uniquement à la Raison, & ce qui en conséquence est uniforme chez tous les Peuples, ce sont les devoirs dont nous fommes tenus envers nos femblables. La connoissance de ces devoirs est ce qu'on appelle Morale, & l'un des plus importans sujets sur lesquels la Raison puisse s'exercer. On ne fait pas tant d'honneur à cette Science dans nos Ecoles. On la rejette pour l'ordinaire à la fin de toutes les autres parties de la Philofophie, apparemment comme la moins intéressante; & on la réduit à quelques pages, où l'on se borne à agiter des questions vuides & scholastiques, austi peu propres à nous instruire qu'à nous rendre meilleurs.

Connnoisson mieux l'étendue de la Morale, & le cas que nous devons en faire. Peu de Sciences ont un objet plus vâste, & des principes plus susceptibles de preuves convaincantes. Tous ces principes aboutissent à un point commun, sur lequel il est difficile de se faire illusion à soi-même; ils tendent à nous procurer le plus sûr moyen d'être heureux, en nous montrant la liaison intime de notre véritable intérêt avec l'accomplissement de nos devoirs.

Dз

La Morale est une suite nécessaire de l'établissement des Sociétés, puisqu'elle a pour objet ce que nous devons aux autres hommes. Or l'établissement des Sociétés est dans les décrets du Créateur, qui a rendu les hommes nécessaires les uns aux autres; ainsi les principes moraux rentrent dans les décrets éternels. Il n'en faut pourtant pas conclure avec quelques Philosophes, que la connoissance de ces principes suppose nécessairement la connoissance de Dieu. Il s'en suivroit de-là, contre le sentiment des Théologiens même, que les Pavens n'auroient eu aucune idée de vertu. La Religion sans doute épure & fanctifie les motifs qui nous font pratiquer les vertus morales; mais Dieu, fans fe faire connoître aux hommes, a pu leur faire sentir, & leur a fait sentir en effet la néceffité de pratiquer ces vertus pour leur propre avantage. On a vumême, par un effet de cette Providence qui veille au maintien de la Société, des fectes de Philosophes qui révoquoient en doute l'existence d'un premier Etre, professer dans la plus grande rigueur les vertus humaines. Zénon. Chef des Stoïciens, n'admettoit d'autre

Dieu que l'Univers, & sa Morale est la plus pure que la lumiere naturelle ait pu

inspirer aux hommes.

C'est donc à des motifs purement humains que les Sociétés ont dû leur naiffance; la Religion n'a eu aucune part à leur premiere formation; & quoiqu'elle foit destinée à en serrer le lien, cependant on peut dire qu'elle est principalement faite pour l'homme considéré en lui-même. Il fuffit pour s'en convaincre de faire attention aux maximes qu'elle nous inspire, à l'objet qu'elle nous propole, aux récompenses & aux peines qu'elle nous promet. Le Philosophe nese charge que de placer l'homme dans la Société & de l'y conduire : c'est au Misfionnaire à l'attirer ensuite aux pieds des Autels.

La connoissance des principes moranx qui précede la connoissance de l'Etre suprême, est elle-même précédée par d'autres connoissances. C'est par les sens que nous apprenons quels sont nos rapports avec les autres hommes & nos besoins réciproques; & c'est par ces besoins réciproques que nous parvenons à connostre ce que nous devons à la Société & ce qu'elle nous doit: il semble donc-

qu'on peut définir très-exactement l'injuste, ou, ce qui revient au même, le mal moral, ce qui tend à nuire à la Societé en troublant le bien - être phyfique de ses membres. En effet le mal physique est la fuite ordinaire du mal moral; & comme nos fenfations fuffifent, fans aucune opération de notre esprit, pour nous donner l'idée du mal physique, il est évident que dans l'ordre de nos connoisfances, c'est cette idée qui nous conduit à celle du mai moral, quoique l'une & l'autre soient de nature différente. Que ceux qui nieront cette vérité supposent l'homme impassible, & qu'ils essayent de lui faire acquérir dans cette hypothese la notion de l'injuste.

Mais cette notion en suppose une autre, celle de la liberté; car si l'homme n'étoit pas libre, toute idée de mal se réduiroit au mal physique. C'est donc renverser l'ordre naturel des idées, que de vouloir prouver l'existence de la liberté par celle du bien & du mal moral. C'est prouver une vérité qui n'est que de sentiment, c'est-à-dire de l'ordre le plus simple, par une vérité sans doute aussi incontestable, mais qui dépend d'une suite de notions plus combinées.

Nous

Nous disons que l'existence de la liberté n'est qu'une vérité de sentiment, & non pas de discussion; il est facile de s'en convaincre. Car le fentiment de notre liberté consiste dans le fentiment du pouvoir que nous avons de faire une action contraire à celle que nous faifons actuellement: l'idée de la liberté est donc celle d'un pouvoir qui ne s'exerce pas, & dont l'essence même est de ne pas s'exercer au moment que nous le fentons : cette idée n'est donc qu'une opération de notre esprit, par laquelle nous féparons le pouvoir d'agir d'avec l'action même, en regardant ce pouvoir oisif (quoique réel) comme subsistant pendant que l'action n'existe pas. Ainsi la notion de la liberté ne peut être qu'une vérité de conscience. En un mot, la feule preuve dont cette vérité soit susceptible, est analogue à celle de l'existence des corps; des êtres réellement libres n'auroient pas un fentiment plus vif de leur liberté que celui que nous avons de la nôtre; nous devons donc croire que nous fommes libres. D'ailleurs quelles difficultés pourroit présenter cette grande question, si on vouloit la réduire au feul énoncé net dont elle

foit susceptible? Demander si l'homme est libre, ce n'est pas demander s'il agit sans motif & sans cause, ce qui seroit impossible; mais s'il agit par choix & fans contrainte; & fur cela il fuffit d'en appeller au témoignage universel de tous les hommes. Quel est le malheureux, prêt à périr pour ses forfaits, qui ait jamais pensé à s'en justifier en soutenant à ses Juges qu'une nécessité inévitable l'a entraîné dans le crime ? C'en est affez pour faire sentir aux Philosophes, combien les discussions métaphyfiques fur la liberté font inutiles à la tête d'un Traité de Morale. Vouloir aller en cette matiere au-delà du fentiment intérieur, c'est se jetter tête baissée dans le ténebres.

Comme la justice morale des Loix est une suite de la liberté, & non la liberté une suite de la justice des Loix, ce seroit renverser, ce me semble, l'ordre naturel des idées, de vouloir prouver que nous sommes libres, parce qu'autrement les Loix seroient injustes. Je dis plus; on auroit tort de prétendre que si nous n'étions pas libres, il faudroit anéantir les Loix. Ce n'est ici, je l'avoue, qu'une spéculation pnrement métaphysique, sur

une hypothese qui n'existe pas; mais cette spéculation abstraite peut servir à développer & à fixer nos idées fur la matiere que nous traitons. Fussions-nous affujettis dans nos actions à une puiffance supérieure & nécessaire, les Loix & les peines qu'elles imposent n'en feroient pas moins utiles au bien phylique de la Société, comme un moyen efficace de conduire les hommes par la crainte, & de donner, pour ainfi dire, l'impulfion à la machine. De deux fociétés femblables, composées d'êtres qui ne feroient pas libres, celle où il y auroit des Loix feroit moins sujette au desordre, parce qu'elle auroit, fi on peut parler de la forte, un régulateur de plus. La nécessité physique des Loix, dans des fociétés pareilles, feroit indépendante de la liberté de l'homme; mais dans la fociété telle qu'elle est, composée d'êtres libres, cette nécessité physique se change en équité morale. Dans le premier cas, les Loix ne seroient que nécessaires; dans le second, elles sont nécessaires & justes.

Ces observations, essentiellement relatives aux questions préliminaires de la Morale, nous ont paru nécessaires pour prémanir nos Lecteurs contre les notions peu exactes que plufieurs Philosophes ont données de cette Science & des vérités qui en font la bafe, & pour faire sentir de quelle maniere ces vérités importantes doivent être traitées.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

VIII.

# DIVISION DE LA MORALE.

### Morale de l'Homme.

QUoique le Genre Humain ne compose proprement qu'une grande famille, néanmoins la trop grande étendue de cette famille l'a obligé de se séparer en différentes sociétés quiont pris le nom d'Brats, & dont les membres se rapprochent par des liens particuliers, indépendamment de ceux qui les unissent au Système général. La Morale a donc quatre objets; ce que les hommes se doivent comme membres de la société générale; ce que les sociétés particulieres doivent à leurs membres; ce qu'elles se doivent les unes aux autres; enfince que les membres de chaque société particuliere se doivent ma-

tuellement, & à l'Etat dont ils sont membres. Les premiers devoirs renferment la Loi naturelle ou générale, qui n'est bornée ni par les tems ni par les lieux, & qu'on peut nommer la Morale de l'Homme; les devoirs de la seconde espece peuvent être appellés la Morale des Législateurs; ceux de la troisieme la Morale des Etats; enfin les devoirs du quatrieme genre, la Morale du Citoyen. Ainsi on trouve dans cette division le Droit naturel ou commun; le Droit politique, qu'il ne faut pas confondre avec la politique à laquelle il est souvent contraire; le Droit des gens & le Droit positif. A ces quatre branches de la Morale on peut en ajouter une cinquieme , la Morale du Philosophe: elle n'a pour objet que nous-mêmes, & la manie, re dont nous devons penfer pour rendre notre condition la meilleure ou la moins trifte qu'il est possible. Parcourons successivement ces différentes branches, & voyons les principaux points qui s'y rapportent.

Les Loix générales & naturelles font de deux especes, écrites ou non écrites. Les Loix naturelles écrites sont celles dont l'observation est tellement néces. faire au maintien de la Société, qu'on a établi des peines contre ceux qui les violeroient. On appelle crime toute action qui tend à violer les Loix naturelles écrites. De cette feule notion fe déduifent, comme nous le verrons plus bas, les principes par lefquels on peut juger de la nature & du degré d'énormi-

té de chaque crime.

Les Loix naturelles non écrites font celles à l'infraction desquelles on n'a point attaché de peines, parce que cette infraction ne porte pas un trouble ausii marqué dans la Société que l'infraction des Loix naturelles écrites. Mais si l'obfervation de celles-ci est nécessaire pour rendre la Société durable, l'observation de celles-là ne l'est pas moins pour rendre la Société donce & florissante : leur transgression est même un poison lent, qui doit insensiblement la miner & la . dissoudre. Pourquoi néanmoins les Législateurs semblent - ils avoir remis à la volonté des Peuples l'observation de ces Loix? Pourquoi n'est-il point d'action contre l'avarice, la dureté envers les malheureux, l'ingratitude & la perfidie? Celui qui laisse périr de misere un citoyen qu'il peut secourir, n'est-il pas àpeu-près aussi coupable envers la Société que s'il faisoit périr ce malheureux par une mort lente? Pourquoi donc les Loix l'ont-elles épargné? C'est que le bien de cet avare étant supposé acquis par des moyens que les Loix ne reprouvent pas, elle ne peuvent le lui arracher pour le donner à d'autres; & que si la Loi qui nous oblige de foulager nos femblables est une des premières dans l'état de nature, elle est subordonnée, dans l'ordre de la Société, à la Loi qui veut que chacun jouisse tranquillement & en liberté de ce qu'il possede. De même pourquoi la perfidie & l'ingratitude n'ont-elles point de peines afflictives? C'est par une raison à-peu-près semblable à celle pour laquelle le larcin n'étoit point puni à Sparte, pour nous apprendre à être fur nos gardes avec les hommes, & à ne pas placer trop légérement notre confiance & nos bienfaits: c'est auffi pour ne pas trop accorder à la tyrannie des bienfaiteurs, & pour exciter les hommes aux belles actions par le feul plaifir de les faire. Ainfi la Morale établit la réalité & la justice des Loix non écrites par les raisons même qui ont forcé les Législateurs à être indulgens sur la transgression de ces Loix. D'ailleurs, les Législateurs ont pu croire que les hommes se feroient justice eux-mêmes sur cette transgression, en punissant les coupables, soit par la honte, soit par le mépris, soit par le resus de leur secours; mais il saut avouer que si les Législateurs ont pensé de la sorte, ils ont eu trop bonne opinion du cour humain.

L'observation des Loix naturelles écrites est ce qu'on nomme probité; la pratique des Loix naturelles non écrites est ce qu'on appelle vertu. Cette pratique est proprement l'objet de la Morale: car la sévérité des Loix qui produit la crainte est la Morale la plus efficace qu'on puisse opposer aux crimes; & la vraie Morale, celle qui enseigne la vertu, est le supplément des Loix.

La vertu sera d'autant plus pure que l'on sera plus rempli de l'amour univerfel de l'humanité. Or notre ame n'a
qu'une certaine étendue d'affections;
ainsi les passions qui remplissent l'ame
de quelque objet particulier nuisent à la
vertu, parce que le degré de sentiment
qu'elles emportent & qu'elles consomment, est autant de retranché sur celui que l'on doit à tous les membres de

la Société pris ensemble. L'amour, par exemple, peut produire quelques ois le même effet que le défaut d'humanité, par la violence avec laquelle il nous concentre dans un objet, & nous détache de tous les autres; il n'éteint pas l'amitié dans les ames vertueuses, mais souvent il l'assoupit; s'il adoucit quelque fois les ames féroces, il dégrade encore plus sûrement les ames foibles. L'amour est pourtant de toutes les passions la plus naturelle, la plus excusable, & la plus commune.

Les passions peuvent donc être contraires à la vertu par leur feul excès, quand elles auroient d'ailleurs un objet louable; mais elles le peuvent être encore par la nature même de leur objet, & pour lors elles sont appellées vices; le vice n'étant autre chose qu'un sentiment habituel qui nous porte à l'infraction des Loix naturelles de la Société écrites ou non écrites C'est pourquoi les passions par leur excès, & les vices par leur nature, font un des plus grands objets dont la Morale puisse s'occuper. Elle travaille à modérer les unes & à Nous disons à modéraciner les autres. dérer les unes; car quoique les sentimens trop isolés & trop concentrés nuisent à l'exercice des vertus sociales, la:
Morale ne prétend pas réduire les affections de l'ame à s.s seules vertus.
Elle nous apprend seulement que ces sentimens doivent être subordonnés à l'amour de l'humanité. Je préses, disoit
un Philosophe, ma famille à moi, ma patrie
à ma famille, B legenre humain à ma patrie.
Telle est la devisé de l'homme vertueux.

Si on appelle bien-être tout ce qui est: au-delà du besoin absolu, il s'ensuit que facrifier fon bien-être aux befoins d'autrui, est le grand principe de toutes lesvertus fociales, & le remede à toutes les passions. Mais ce sacrifice est-il dans la nature, & en quoi doit-il confister? Sans doute aucune Loi naturelle ni positive ne peut nous obliger à aimer les autres plus que nous; cet héroïsme, si un fentiment absurde peut être appellé ainsi, ne sauroit être dans le cœur humain ; mais l'amour éclairé de notre propre bonheur nous montre comme des biens préférables à tous les autres, la paix avec nous-mêmes, & l'attachement. de nos femblables; & le moyen le plus für de nous procurer cette paix & cet. attachement, est de disputer aux autres. le moins qu'il est possible, la jouissance de ces biens de convention, si chers à l'avidité des hommes. Ainsi l'amour éclairé de nous-mêmes est le principe de tout facrisce moral.

La disposition qui nous porte à cefacrisce s'appelle désintéressement. On peut donc regarder le désintéressement comme la premiere des vertus morales. C'est en esse celle qui contribue le plus à conserver & à fortiser en nous toutes les autres. C'est aussi celle que les malhonnêtes gens connoissent le moins, celle à laquelle ils croyent le moins, celle ensin qu'ils craignent ou qu'ils haitsent le plus dans ceux à qui ils sont forcés de l'accorder.

Pour fixer quelles font les loix & lesbornes du facrifice que nous devons aux autres, il faut diftinguer deux fortes de néceffaire, l'abfolu & le relatif. L'abfolu est réglé par les besoins indispensables de la vie; le relatif par l'état & les circonstances. Le nécessaire relatif n'est donc pas égal pour tous les hommes; l'absolu même ne l'est pas; la vieillesse a plus de besoins que l'ensance, le mariage que le célibat, la foiblesse que la force, la maladie que la santé.

La Morale doit s'appliquer à fixer les bornes du nécessaire absolu & du nécesfaire relatif. Il ne s'agit point sur cet article de recourir aux préceptes ni même aux conseils de la Religion; il s'agit de ce que la Philosophie & les Loix rigoureules de la société nous permettent ou nous ordonnent. Car des Elémens de Morale doivent être faits pour toutes les Nations, même pour celles que la lumie-

re de la Foi n'a pas éclairées.

Les bornes du nécessaire absolu sone fort étroites; un peu de justice & de bonne foi avec foi-même fuffira pour les connoître. A l'égard du nécessaire relatif, la regle la plus sûre pour en juger est l'opinion publique; elle apprécie toujours équitablement les différens befoins de chaque état. Un citoyen auroit donc tort de régler en général fon nécessaire relatif sur l'exemple de ses égaux; parce que dans un mauvais Gouvernement un état peu estimable en luimême peut être le chemin de l'opulence, & par conféquent n'autorise pas à user avec faste des richesses qu'il a procurées. Mais au défaut du Gouvernement la Nation fait justice, & prononce fur ce qui est permis à chacun;

il ne s'agit que de favoir l'entendre. Au reste une Loi antérieure à toute

Au reste une Loi antérieure à toute considération sur le nécessaire relatif, c'est que dans les Etats où plusseurs citoyens manquent du nécessaire absolu (& ces états sont par malheur le plus grand nombre) tous ceux qui ont plus que ce nécessaire doivent à l'Etat au moins une partie de ce qu'ils posseur au-delà. Or quelle est cette partie qu'ils doivent, & qu'ils ne peuvent retenir sans être coupables envers la Société dont ils sont membres? La réponse à cette premiere question (g) renfermera

<sup>(</sup>g) Voici un calcul qui peut servir à nous faire enten-dre. Supposons en France vingt millions d'habitans, & dix mille millions de richeffes; c'est environ 100 livres par tête, auxquelles chaque citoyen a également droit, & auxquelles même il auroit un droit absolu & rigoureux. fi ces 500 livres étoient indispensables pour satisfaire an nécessaire absolu. Mais supposons que le nécessaire absolu Ce borne à 300 livres, & qu'il y ait dans la Société dix millions d'hommes dont le bien ne se montegu'à 200 livres. Voità donc 100 livres qui manquent à chacun de ces ciroyens pour le nécessaire absolu, & par conséquent mille millions de richeffes dont une portion de la Société eft redevable à l'autre dans les regles de la plus exacte justice. Or la partie la plus riche de la Société possede huit mille millions, & comme nous supposons que 300 livres fuffifent au néceffire ablolu des dix millions d'hommes qui composent cette partie opulente, il s'ensuit que cette partie a trois mille millions de néceffaire, & cinq mille millions de fuperfin. Sur ce fuperfin elle doit mille millions à l'autre partie; c'est donc un cinquieme de ca fuperflu qu'elle lui doit nécessairement. Donc dans la sup-

l'obligation étroite que la Morale nous impose. Mais quand on a fatisfait à cette obligation, & qu'on voit encore une partie de ses semblables manquer du nécessaire par l'injustice & la barbarie du plus grand nombre des citoyens, n'estil pas du devoir de l'homme vertueux de pousser le facrisce plus loin, de se priver même tout-à-fait de son nécessaire relatif; & l'étendue plus ou moins grande de ce facrisce, n'est-elle pas la véritable mesure de la vertu?

Voilà les questions importantes qu'on

position présente, tout citoyen riche de plus de 300 li-vres, doit en rigueur à ses compatriotes le cinquieme du reftant. L'exemple que nous donnons ici n'est qu'une ébauche legere du calcul moral que tout homme de bien doi: avoir devant les yeux, nous y avons supposé que les citoyens les plus pauvres ayent au moins 200 livres de revenu, & cette supposition peut être trop forte si une grande partie languit dans la mifere; nous avons supposé d'un autre côte que 300 livres font le pécessaire absolu de chaque particulier, & cette supposition peut être trop peu favorable dans plusieurs cas, eu égard au sexe, à la conflitution du corps, à l'éducation qu'on a reçue, & qui augmente nos besoins même malgré nous; mais encore une sois nous ne prétendons ict que donner un exemple du calcul que chaque citoyen est obligé de saire sur des données plus exactes; & nous ajoutons que ce calcul est un des principaux points qu'on doit traiter en Morale. Une des conséquences qu'on doit en tirer, & qui paroît méri-ter beaucoup d'attention, c'est que les charges publiques ne doivent être impofées que fur le nécessaire relatif des Citoyens.

doit traiter dans les Elémens de la Morale de l'Homme. Cette feience confidérée fous ce point de vue devient une espece de tarif, mais un tarif qui doit effrayer toute ame honnête. Il fera voir à l'homme de bien que s'il lui est permis de desirer les richesses dans la vue d'en faire usage pour diminuer le nombre des malheureux, la crainte des injustices auxquelles l'opulence l'expose doit le consoler, quand il est réduit au pur nécessaire.

Le luxe est au nécessaire relatif ce que celui-ci est au nécessaire absolu; les Loix Morales fur le luxe doivent donc être encore plus rigoureuses que les Loix sur le nécessaire relatif. On peut les réduire à ce principe févere, mais vrai, que le luxe est un crime contre l'Humanité, toutes les fois qu'un seul membre de la Société fouffre & qu'on ne l'ignore pas. Qu'on juge de-la combien peu il y a d'occasions & de Gouvernemens où le luxe foit permis, & qu'on tremble de s'y laisser entraîner, si on a quelque reste d'humanité & de justice. Nous ne parlons ici que des maux civils du luxe, de ceux qu'il peut produire dans la Société; que sera-ce si

en y joint les maux purement perfonnels, les vices qu'il produit ou qu'il nourrit dans ceux qui s'y livrent, en énervant leur ame, leur esprit & leurs corps? Aussi, plus l'amour de la Patrie, le zele pour sa désense, l'esprit de grandeur & de liberté sont en honneur dans une Nation, plus le luxe y est proscrit ou méprisé; il est le sléau des Républiques, & l'instrument du despotisme des Tyrans.

Une autre question qui tient à celles du nécessaire absolu & relatif, est la question de l'Usure, si agitée par les Philosophes & les Ecrivains moraux. Il ne feroit pas surprenant que sur ce point, ainsi que sur beaucoup d'autres, les préceptes de la Religion allassent plus loin que ceux de la Société, mais pour bien connoître ce que la Religion ajoute à la Morale en cette matiere, il est du devoir du Philosophe d'examiner les regles que la Raison & l'Equité purement naturelle nous prescrivent: En quoi confiste l'usure proprement dite ? Si ce qui est usure dans un cas peut ne pas l'être dans un autre, eu égard aux circonstances & aux personnes? Si l'aliénation du fonds est nécessaire pour pouvoir exiger l'intérêt de l'argent? Enfin, si l'intérêt comcomposé, c'est-à-dire l'intérêt de l'intérêt, est en lui-même plus contraire à la Morale que l'intérêt simple? On pourroit faire voir à cette occasion, (& c'est une observation que nous croyons nouvelle & importante) que si l'intérêt composé est plus onéreux au débiteur que l'intérêt simple, lorsque le débiteur s'acquitte au-delà du tems par rapport auquel l'intérêt est fixé, l'intérêt composé est au contraire favorable au débiteur lorsqu'il s'acquitte avant ce même tems: vérité de calcul qu'un Auteur de Morale peut mettre aisement à la portée de tout le monde (h).

(4) Pour rendre sensible à tous nos Lecceurs cette obfervation, supposion qu'un particulier prâte à un surre
une somme d'argent à 3 pour d'intérête par an; cette
user excorbitante ne peut sans doute jamais être permise
es morale, mais l'exemple est chois pour rendre le calcel
pus facile. Il est clair qu'au commencement de la premerce année, c'ést-a-dire, dans l'instant du prêt, le débis
pus facile. De deuxieme année n'est est presente en morale, mais l'instant du prêt, le débis
cette s'est pour les somme prêtée 1; qu'au commencemente si deuxieme année il devra la formme 4; s'eque
cette s'est pour porter son intérêt à 3 pour 1, il
fara do avourementement de la troisteme année la somme
est pour la consider que les sommes 1, 4, 16 s'has
au commentement de chaque année « c'ét-à-dire à de
au comment de chaque année » c'ét-à-dire à de
la troisteme mombre corrient le second, comme celui-ciuniervalles égaux, sormeront une proportion son septembre
uniervalle de la premier année, on trouvara que cette somme est 2, price que la somme des au
milieu de la premier année, on trouvara que cette somme est 2, price que la somme du su milieu de la premier année, on trou-

Tome IV.

Les Loix naturelles, écrites ou nonécrites, ont principalement pour but de conferver ou d'améliorer l'existence physique des citoyens; mais outre cette existence, il en est encore une autre qu'on peut appeller existence morale, & qui ne doit pas leur être moins chere: elle est fondée sur l'estime & la confiance de leurs semblables, sentiment

portion femblable avec les fommes 1 & 4 dues au commencement & à la fin de cette année, & qu'en effet la fomme t est contenue dans la somme 2, comme la somme. 2 l'elt dans la fomme 4. Présentement , dans le cas de l'intérêt simple, le débiteur de la somme 4 au commencement de la deuxieme année, ne devroit que la fomme 7 & non 16 au commencement de la troisieme, mais au milieu de la premiere année il devroit la fomme 2 & : car l'argent qui rapporte 3 pour 1 à la fin de l'année dans le cas de l'intérêt fimple, & 6 (c'est-à-dire le double de 3) à la fin de la deuxieme année, doit rapporter 1 : c'eft-à dire, la moitié de 3, au milieu de la premiere année. Donc dans le cas de l'intérêt composé, le débiteur devra moins avant la fin de la premiere année, que dans le cas de l'intéret fimple. Donc & l'intéret composé eft favorable au créancier dans certains cas, il l'est au débiteur dans d'autres. La compensation , il est vrai , n'est pas égale , puisque l'avantage du débiteur finit avec la premiere aunée, & que celui du créancier commence a-lors pour aller toujours en croiffant à mesure que le nombre des années augmente. Néanmoins il n'est pas inutile d'avoir fait cette remarque, ne fut-ce que pour montrer, que l'intérêt simple dans certains cas est moins favorable au débiteur que l'intérêt composé , fi la convention est telle que le débiteur foit obligé de s'acquitter avant la fin de l'année de l'emprunt.

précieux fans lequel aucune Société ne peut subsister.

Les citoyens ont trois especes d'existence morale. La premiere, qui consiste dans la réputation de probité, ne fauroit être trop ménagée dans ceux qui la méritent, & trop ouvertement attaquée dans ceux qui en sont indignes. La seconde, qui consiste dans la réputation. de vertu, est moins rigoureusement nécessaire, & par conséquent, lorsqu'elle est usurpée, elle peut être attaquée avec plus de liberté; mais elle ne fauroit l'être avec trop de circonspection & de justice. Enfin, la troisieme est la réputation de talent & de mérite, qui moins nécessaire encore, peut aussi fouffrir des attaques plus vives quand elle n'est pas méritée. Ces attaques font l'objet de la critique; ainsi la critique est non seulement permise, elle est encore utile & nécessaire, pourvu qu'on ne la confonde pas avec la fatyre, dont le but est plutôt de nuire que d'éclairer. Mais c'est peut-être une des questions les plus délicates de la Morale, que de marquer avec équité la différence précise de la satyre & de la critique : d'un côté la vanité offensée voit la fatyre où elle

n'est pas, de l'autre la malignité vou-

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### IX.

## Morale des Législateurs.

NOus avons donné dans l'article précédent le précis des grands objets fur lesquels doit porter la Morale de l'Homme. Celle des Légiflateurs a deux branches, ce que tout Gouvernement de quelqu'espece qu'il soit doit à chacun de ses membres, & ce que chaque espece particuliere de Gouvernement doit à

ceux qui lui font foumis.

Confervation & tranquillité; voilà ce que tout Gouvernement doit à ses membres, & ce qu'il doit également à tous. Or c'est par les Loix que tout Gouvernement satisfait à ces deux points. Le premier principe de la Morale des Législateurs est donc, qu'il n'y a de bon Gouvernement que celui dans lequel les citoyens sont également protégés & également liés par les Loix. Ils ont alors un même intérêt à se désendre & à se respecter les uns les autres; & en ce

fens ils sont égaux; non de cette égalité métaphysique qui confond les fortunes, les honneurs & les conditions, mais d'une égalité qu'on peut appeller morale, & qui est plus importante à leur bonheur. L'égalité métaphyfique est une chimere qui ne fauroit être le but des Loir, & qui seroit plus nuisible qu'avantageuse. Etablissez cette égalité, vous verrez bientôt les membres de l'Etat s'ifoler, l'anarchie naître, & la Société se dissoudre. Etablissez au contraire l'inégalité morale, vous verrez une partie des membres opprimer l'autre, le despotisme prendre le dessus, & la Société s'anéantir.

Il en est des Loix comme des Sciences: ce n'est pas par le nombre des principes particuliers, c'est par la fécondité & l'application des principes généraux qu'on leur donne de l'étendue & de la force. Les Loix sont de deux especes, criminelles ou civiles. Par rapport aux Loix criminelles, la Morale s'attache à développer les principes qui doivent en diriger l'objet, l'établissement & l'exécution.

Les Loix supposent qu'aucun citoyen ne doit se trouver par la situation dans

la nécessité absolue d'attenter à la vie ouà la fortune d'un autre. Elles ne doivent donc permettre d'attaquer la vie de fon. ennemi que pour défendre la sienne. Mais elles ne peuvent permettre en aucune occasion d'attaquer par des moyens violens la fortune de qui que ce soit; nonfeulement parce qu'elles doivent tou-jours offrir au citoyen des moyens de rentrer dans ce qu'on lui a ravi; mais parce que l'œconomie & la balance de la Société doit être telle, qu'aucun citoyen n'y foit malheureux fans l'avoir mérité; ce qui lui ôte le droit de dépouiller ou de vexer fon femblable. Ce n'est pas à dire pourtant que dans une Société malgouvernée (comme la plupart le font) les citoyens malheureux puissent se procurer par des violences le nécessaire quela Société leur refuse; tolérer ces violences ne feroit dans l'état qu'un mal de plus. La punition des coupables est alors une espece de sacrifice que la Société fait à son repos; mais il seroit juste de joindre à ce facrifice une punition beaucoup plus févere de ceux qui gouvernent.

On peut distribuer les crimes en différentes classes; dans la premiere sont ceux qui ôtent ou qui attaquent injustement la vie; dans la feconde, ceux qui attaquent l'honneur; dans la troisieme, ceux qui attaquent les biens; dans la quatrieme, ceux qui attaquent la tranquillité publique ; dans la cinquieme, ceux qui attaquent les mœurs. Les peines des crimes doivent leur être proportionnées; ainsi ceux de la premiere espece doivent être punis par des peines capitales, ceux de la feconde par des peines infamantes, ceux de la troisieme par la privation des biens, ceux de la quatrieme par l'exil ou la prison, ceux de la cinquieme par la honte & le mépris public. Telles sont en général lesmaximes que le Droit naturel prescrit fur cette matiere, & qui ne doivent fouffrir d'exceptions que le moins qu'il est possible. Car le crime doit être puni non seulement à proportion du degréauquel le coupable a violé la Loi, mais encore à proportion du rapport plus ou moins étroit, & plus ou moins direct de la Loi au bien de la Société. C'est la regle sur laquelle le Législateur doit juger du degré d'énormité des crimes, & fur-tout de la distinction qu'on doit y apporter, en les envisageant soit par rapport à la Religoin, foit par rapport à la Morale purement humaine, Par-là on peut expliquer pourquoi le vol, par exemple, est puni par les Loix beaucoup plus sévérement que des crimes qui attaquent la Religion aussi directement que le vol; pourquoi la fornication, quoique beaucoup moins criminelle en elle-même que l'adultere caché, est cependant en un sens plus nuisible à la Société humaine, puisqu'elle tend ou à multiplier dans l'Etat les citoyens malheureux & sans ressource, ou à faciliter la dépopulation par la ruine de la sécondité.

Cest ainsi que la Morale Législative décide quelle doit être la peine des crimes, eu égard à leur objet, à leur nature, aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à la forme du Gouvernement, au caractère de la Nation. C'est en conséquence des mêmes principes qu'elle examine: Si dans la punition des crimes il n'est pas quelquesois nécessaire d'aller au delà des limites que la Loi naturelle semble prescrire, & dans quels cas le Législateur y est obligé? Si on doit insliger des peines infamantes aux actions qui ne sont pas infames en elles.

elles-mêmes? Si le Juge doit suivre dans tous les cas la lettre de la Loi?. S'il peut être permis, dans quelque espece de Gouvernement que ce soit, de s'assirer, sans l'intervention des Loix, de la perfonne d'un citoyen dangereux?

Nous ne faisons qu'indiquer ici ces différens points de la Morale des Loix criminelles. Celle des Loix civiles est plus courte. Il est en ce genre un grand nombre de questions sur lesquelles le Philosophe ne doit pas appuyer, à cause de l'arbitraire qu'elles renferment. doit se borner aux objets généraux de l'administration, examiner les cas où l'on doit facrifier le bien particulier au bien public, & ceux où il peut y avoir des exceptions à cette maxime ; les principes qui rendent les impôts justes ou injustes ; la différence de la dépendance civile, par laquelle les citoyens tiennent tous également au corps de l'État dont ils sont sujets, & de la dépendance domestique, par laquelle les enfans font foumis à leurs peres, les femmes à leurs maris . les ferviteurs à leurs maitres ; les bornes de la dépendance domestique où les citoyens peuvent être les uns des autres, & la nécessité de

modifier cette dépendance sans la rompre, pour resserrer les liens de la dépendance civile; les Loix du mariage, la plupart trop onéreuses au sexe le plus foible, parce qu'elles ont été faites par le plus fort ; en un mot les maximes qui doivent servir de base aux grands principes du Gouvernement. Le reste est la matiere de la Jurisprudence, Science trop contentieuse & trop peu uniforme pour avoir place dans des élé-

mens de Philosophie.

Enfin, l'objet des Législateurs étant de procurer le plus grand bien de la Société. qu'ils gouvernent, ils doivent encore engager les hommes à concourir à ce bienpour leur propre intérêt. Si le Droit politique demande qu'un citoyen ne devienne pas trop puissant, le Droit na-turel exige qu'un citoyen utile soit récompensé. Les récompenses sont de deux especes, les richesses & les honneurs. Les richesses sont dues à ceux qui ont enrichi l'Etat, les honneurs à ceux qui l'ont honoré. Que les citoyens qui se plaignent d'être pauvres ou d'être oubliés, méditent cette regle, & qu'ils se jugent. Comme le mérite, les talens & les ser-

vices rendus à l'Etat font perfonnels, les

récompenses doivent l'être auffi. Ainsi la famille d'un citoyen, lorsqu'elle n'a d'autre mérite que celui de lui appartenir, ne devroit pas participer aux honneurs qu'on lui rend', fi ce n'est autant que cette participation seroit elle-même un honneur de plus pour le citoyen. Cette participation devroit-elle dono s'étendre au-delà du tems où le citoyen peut en jouir , c'est-à-dire , au-delà de sa vie?' Et la Noblesse héréditaire, sur-tout dans les Pays où les Nobles ont beaucoup de prérogatives, n'a-t-elle pas l'inconvénient de faire jouir des avantages dûsau mérite, des hommes fouvent inutiles, ou même noisibles à la Patrie?

Si les honneurs ne se doivent qu'aumérite, ils ne doivent donc pas être la récompense de la fortune ; ils ne doivent donc pas fe vendre. C'est a - peuprès, dit Platon, comme si on faisoir quelqu'un Général ou Pilote pour son argent. Ceux qui ont fait la meilleure apologie de cette vénalité, ont dit que dans des Etats despotiques, où le Prince gouverné par ses Courtisans est exposé à faire de mauvais choix, le hafard donnera de meilleurs sujets que le choix du Prince, & que l'espérance de s'avances E 6

par les richesses entretiendra l'industrie; c'est à dire, à proprement parler, que la vénalité des honneurs ne devroit avoir lieu que dans un Gouvernement dont le principe seroit mauvais, & dont le Chef seroit indigne de l'être.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des principes purement moraux qui doivent guider & éclairer les Législateurs. La Religion par ses préceptes, ses confeils, ses récompenses & ses peines, est le complément des Loix; mais comment & jusqu'à quel point doit-elle en faire partie? De-la plusieurs grandes questions qui appartienment effentiellement à la Morale Législative: Est-il nécessaire que les Loix Civiles & celles de la Religion soient séparées? Que les unes & les autres n'aient rien de commun entre elles, ni quant aux obligations, ni quant aux peines? Que la Religion n'ait aucune influence fur les Effets Civils, ni ceux-ci fur la Religion? La tolérance de toutes les manieres d'honorer l'Etre Suprême, ne seroit-elle pas l'effet infaillible de cette distinction de Loix ? Enfin . dans des élémens de Morale Législative ne doit-on pas établir l'esprit de douceur & de modération à l'égard de quelque

culte que ce puisse être? Cette derniere question est la plus facile à décider. effet, parmi cette multitude de Religions qui couvrent la furface de la Terre, il n'y a point de Nation qui ne croie posséder la vraie : ainsi des élémens de Morale devant embrasser tout l'Univers, décideroient en pure perte de la prééminence d'une Religion fur une autre: ils ne feroient là-dessus changer aucun Peuple; ils doivent donc se borner à confeiller aux hommes de fe supporter fur ce point. D'ailleurs, si l'intolérance religieuse d'une Société par rapport à ses membres, étoit autorifée par la Morale, elle devroit l'être par les mêmes principes, de société à société; or quel trouble affreux n'en réfulteroit-il pas fur la forface de la Terre? Animés par un zele éclairé, nous envoyons nos Missionnaires à la Chine: si les Chinois, pousfés par un zele aveugle, en faifoient autant par rapport à nous, traînerions-nous leurs Missionnaires au supplice? Nous nous bornerions à tâcher de les convertir. . Il faut donc bien distinguer l'esprit de tolérance, qui consiste à ne persécuter personne, d'avec l'esprit d'indifférence qui regarde toutes les Religions comme

E 7

égales- Plût-à-Dieu que cette diffinc-tion, si effentielle & si juste, sût bien connue de toutes les Nations!! La Religion Chrétienne, qu'il est si important aux hommes de pratiquer, feroit plus aifée à leur faire connoître. Car la charité que cette Religion même nous oblige d'avoir pour ceux qui ont le malheur de l'ignorer, n'exclut pas les voies de douceur par lesquelles elle doit s'infinuer dans les esprits. Bien loin de rejetter ces moyens de persuasion, elle les favorise & les prépare; sa nature est fans doute de faire des prosélytes, mais fans y employer l'autorité coac-tive. Les récompenses & les distinctions font le feul ressort dont les Législateurs. puissent se permettre de faire usage, pour mettre la véritable Religion en honneur. Par ce moyen elle acquerra de: jour en jour des sectateurs d'autant plus fideles, qu'ils seront volontaires. La perfécution produiroit un effet tout opposé: Dans le premier cas, la vanité seule, fans aucun effort, détache insensiblement les hommes de leurs opinions, dans l'autre au contraire elle les y attache.

L'application de ces principes doit principalement avoir lieu, lorsqu'il y a.

dans un Etat deux Religions puissantes. rivales l'une de l'autre. Dans quelques-Gouvernemens on y a ajouté un autre moyen de miner insensiblement celle des deux Religions qu'on veut affoiblir; c'est d'ouvrir la porte à toutes les especes de culte. Ainsi, disent les partisans. de ce Systême, "pour prévenir ou faire .. cesser une inondation dans certains , fleuves, on y ajoute de nouvelles ", eaux, qui creusent le lit & rendent ,, le courant plus rapide; au-lieu de , faire au fleuve des faignées, qui en " affoibliffant la rapidité des eaux, ne , feroient propres qu'à augmenter le , débordement. La rivalité de deux , Religions qui se disputent l'empire. ", chez un Peuple, est plus propre à ý. ,, causer des désordres civils que le mê-" lange de cent Religions que l'Etat " tolere toutes, & qui fe méprifent: , mutuellement fans fe craindre & fans ,, fe nuire. Ausli l'Angleterre, qui admet , toutes les manieres d'honorer Dieu ,, qu'il a pla aux hommes d'inventer, , ne connoît pas ces disputes funeltes. ,, de Religion dont tant d'autres Peu-,, ples ont été la victime". Nous n'examinerons pas si ce Système a été en effet

utile à l'Angleterre; mais il nous paroitroit dangereux, & par rapport à la Religion, & par rapport à la Politique,

d'en faire une regle générale.

L'intolérance en matiere de Religion (nous parlons toujours de l'intolérance qui perfécute) est d'autant plus injuste dans fon principe & dans fes effets. qu'en général les hommes sont assez portés d'eux-mêmes, ou à suivre la Religion du Pays qu'ils habitent, on du moins à la respecter lorsqu'on ne les y force pas. Pour s'en convaincre il suffit de faire attention à l'horreur que les Incrédules même affectent pour ceux de leurs semblables qui embrassent une autre Religion que celle où ils font nés. De la part d'un Chrétien persuadé, cette horreur est naturelle; mais dans un homme qui regarde toutes les Religions comme aussi indifférentes que la maniere de se vêtir, quel peut en être le principe? Seroit - ce pure inconséquence? Seroit - ce plutôt une suite de ce sentiment de respect pour la Religion de nos peres, que l'éducation a gravé dans nous, & auquel on obéit, même fans s'en appercevoir?

Au reste, soit que l'Etat doive entrer



ou non dans les questions de Religion, il doit au moins veiller avec soin à ce que les Ministres de la Religion ne deviennent pas trop puissans. Si leur pouvoir peut être de quelque utilité, c'est dans les Etats despotiques, pour servir de barriere à la tyrannie; c'est-à-dire, que ce pouvoir n'est alors qu'un moin-

dre mal opposé à un plus grand.

Ces principes généraux de la Tolérance Civile (qu'il ne faut pas confondre encore une fois avec la Tolérance Eccléfiastique, c'est-à-dire, avec l'indifférence pour toute Religion), nous ont paru mériter par leur importance d'être indiqués ici avec quelque étendue, com-me un des principaux points qu'on doit s'appliquer à traiter dans des élémens de Morale Législative. Mais en laissant à chaque citoyen la liberté de penser en matiere de Religion, lui laissera-t-on celle de parler & d'écrire? La tolérance, ce me semble, ne doit pas aller jusques-là, fur-tout si les écrits & les discours dont il s'agit attaquent la Religion dans sa Morale. Cette regle s'étend même-fans difficulté aux écrits qui attaquent le Dogme, chez les Nations qui. ont le bonheur de posséder la vraie, Re-

ligion. La question devient plus difficile à résoudre par rapport aux Contrées dont les Peuples font engagés dans l'erreur ; fur-tout quand cette erreur est connue d'une grande partie de la Na-tion, & que ceux qui gouvernent n'y participent pas, ou n'y font foumis qu'en apparence. En effet, si d'un côté, comme le Christianisme nous l'enseigne, rien n'est plus déplorable que de laisser en matiere de Religion toute une Nationplongée dans les ténebres, de l'autre il: est quelquefois plus nuisible qu'utile pour le repos de cette même Nation, dechercher à lui arracher ce voile imposteur. On voit par-là avec combien de précautions & de fagesse cette question doit être discutée. Mais quelque méthode: qu'on faive pour la réfoudre, il est un principe que l'on ne doit pas oublier en la traitant, & qu'on ne fauroit trop inspirer à tous les citoyens : c'est qu'il y a de la démence à combattre la Religion. fi elle est vraie, & bien peu de mérite: fi elle eft fauffe.

On a quelquefois attaqué les adverfaires déclarés du Christianisme par ce principe, qu'ils anéantissent autant qu'il aft en eux le seul frein que puisse avoir

le peuple. Il feroit dangereux, ce me femble, d'appuyer uniquement, comme ont fait quelques Ecrivains, fur cette confidération purement politique. Ce. feroit faire injure à la vraie Religion, que de vouloir la conserver & la désendre par les mêmes vues qu'une invention purement humaine. Ce seroit d'ailleurs. ignorer, que si la croyance d'un Dieuvengeur est un des plus puissans remparts que les Législateurs puissent oppofer à la méchanceté des hommes, ce motif n'agit pas avec une égale force sur tous les esprits. La multitude, pour l'ordinaire, n'est vivement agitée que par la crainte d'un mai ou l'espérance d'un bien présent. Une expérience triste, mais malheureusement trop vraie, prouve à la honte de l'humanité, que les crimes qui sont punis par des Loix se commettent peu, en comparaison de ceux dont l'Etre Suprême est le seule Témoin & le feul Juge, quoique la Loi Divine défende également les uns & les autres. Ainsi d'un côté les peines dont la Foi nous menace, font par leur nature le frein le plus redoutable des crimes; de l'autre l'aveuglement de l'esprithumain empêche ce frein d'être aussi général qu'il pourroit l'être.

. Il réfulte de tout ce qu'on vient de dire, que dans les Pays même où la Tolérance Civile est admise, le Moraliste ne doit pas établir cette regle, de ne jamais punir les écrits contre la Religion; mais qu'il doit laisser à la prudence du Gouvernement & des Magistrats; à déterminer en ce genre ce qu'il vaut mieux

ignorer que punir.

Quelques Philosophes de nos jours prétendent, que si l'on proscrit entiérement les Ouvrages contre la Religion, il ne feroit peut-être pas moins à propos d'interdire aussi les Ecrits en sa faveur. "Dès " qu'il n'y aura point, disent-ils, d'ad-, versaires déclarés, ces écrits ne ser-. , viroient qu'à prouver aux simples que , la Religion a des adverfaires fecrets. " D'ailleurs qu'ajouteront tous ces Ou-, vrages aux excellens Livres déjà com-, posés en faveur du Christianisme? Et , qu'y ajoutent-ils fouvent en effet, " que des argumens foibles & mal pré-,, fentés, qui prouvent plus de zele que " de lumiere, & qui peuvent donner aux incrédules une apparence d'avan-", tage"? Nous convenons que dans la supposition présente, les écrits en fayeur de la Religion seroient moins néceffaires; mais nous ne voyons pas qu'ilpuisse jamais être dangereux de soutenir une bonne cause par de bonnes raisons, même sans avoir d'adversaires à combattre.

Outre les Loix générales qui ont rapport aux hommes confidérés comme membres d'une Société quelconque, chaque Société particuliere a une forme qui lui est propre; & sa forme est principalement déterminée par deux choses; par · la nature des Loix particulieres de chaque Société, & par la nature de la puisfance chargée de les faire observer. Cette puissance réside, ou dans le corps de l'Etat pris ensemble, ou dans une partie des citoyens, ou dans un seul; ce qui constitue les trois especes de Gouvernemens, Démocratique, Aristocratique, & Monarchique. Le détail de ce qui convient aux uns & aux autres n'appartient point à des élémens de Morale ; l'esquisse suivante offre les principaux points fur lesquels on doit s'arrêter.

D'un côté les abus font plus fujets à s'introduire, & plus difficiles à guérir dans un grand que dans un petit État; mais de l'autre un grand État a plus de reflources en lui-même pour la confer-

vation & pour sa défense. C'est donc une belle question de Morale Législative. que de favoir s'il est bon qu'il y ait de grands Etats; & quel est pour chaque Etat le degré d'étendue & le genre de Gouvernement le plus convenable, sui-

vant le caractere des Peuples?

Lorfque l'Etat en corps n'est pas dépositaire des Loix, le corps particulier ou le citoyen qui en est chargé, n'en est absolument que le dépositaire & non le maître; rien ne l'autorise à changer à fon gré les Loix. C'est en vertu d'une convention entre les membres que la Société s'est formée; & tout engagement a des liens réciproques. Telle est la morale de tous les Rois justes. Il répugne en effet à la nature de l'esprit & du cœur humain, qu'une multitude d'hommes ait dit fans condition à un feul ou à quelques - uns : Commandez - nout , & nous vous obeirons.

Sans discuter les avantages réciproques du Gouvernement Républicain & du Monarchique, la Morale établit feulement, que la meilleure République est celle qui par la stabilité des Loix & l'aniformité du Gouvernement ressemble le mieux à une bonne Monarchie & que la meilleure Monarchie est celle où le pouvoir n'est pas plus arbitraire

que dans la République.

Les devoirs mutuels du Gouvernement & des membres font le fondement de la véritable liberté du citoyen, qu'on peut définir la dépendance des devoirs, & non des hommes. Plus le principe du Gouvernement s'éloigne de cet esprit de liberté, plus l'Etat est voisin de sa ruine. Le despotisme porte en lui-même sa cause de destruction, parce qu'une troupe d'esclaves se lasse bientôt de l'être. ou se laisse facilement subjuguer par les Etats voisins. Le Tyrannicide est né du pouvoir arbitraire; & les Peuples que la Religion n'a pas éclairés, ont honoré ce crime comme une vertu; mais la Religion apprend aux Chrétiens à regarder cette vie comme un état de fouffrance. & à laisser à l'Etre Suprême la vengeance & la mort. Ce qu'il y a de singulier, & ce qu'il nous sera peut-être permis de remarquer en passant, comme une des plus étranges contradictions de l'efprit humain, c'est que les anciens Romains après avoir affaffiné leurs Tyrans, ne refusoient point d'en faire des Dieux ; ils placoient dans le Ciel avec les Maîtres de l'univers ceux qu'ils avoient crus indignes de vivre fur la Terre avec les hommes. Il étoit décidé que le Chef dell'Empire devoit après fa mort être un Dieu, n'eût-il été qu'un monftre durant fa vie; le tyrannicide en délivroit; l'apothéofe n'étoit qu'une vaine cérémonie, qui fans engager le peuple à rien, pouvoit flatter fa vanité. Néton Dieu nuifoit moins à l'Empire que Néron homme.

## 泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰

### X.

## Morale des Etats.

E Nfin chaque Etat, outre ses Loix particulieres, a aussi des Loix à obferver par rapport aux autres. Ces Loix ne différent point de celles que les membres d'une même Société doivent observer mutuellement. La modération, l'équité, la bonne soi, les égards réciproques, en doivent être les grands principes. C'est-là toute la base du Droit des gens, & du Droit de la guerre & de la paix. Cette Morale, il est vrai, n'est-pas fort utile, eu égard au peu de moyens qu'elle a pour se faire pratiquer

quer. La Morale de l'Homme est assurée par les Loix de chaque Etat qui veillent à ce qu'elle foit observée, & qui pour cela ont la force en main; la Morale des Légi lateurs est appuyée sur la dépendance réciproque du Gouvernement & des Sujets; mais les Etats font les uns par rapport aux autres, à-peu-près comme les hommes dans l'état de pure nature; il n'y a point pour eux d'autorité coactive, la force seule peut régler leurs différends. Un citoyen est obligé d'observer les Loix, même quand on ne les observe pas à son égard, parce que ces Loix se sont chargées de sa désense; il ne fauroit en être de même d'un Etat par rapport à un autre. Ainsi on punit les malfaiteurs, & on fe foumet aux conquérans. Nous n'avons rien de plus à dire ici sur la Morale des Etats. On sera peut-être étonné du peu d'étendue que nous lui donnons dans cet Esfai; mais malheureusement pour le Genre-Humain, elle est encore plus courte dans la pratique.

#### XI.

## Morale du Citoyen.

L A Morale du Citoyen vient immédiatement après celle des Etats. Elle fe réduit à être fidele observateur des Loix Civiles de sa Patrie, & à se rendre le plus utile à ses concitoyens qu'il est possible.

Tout citoyen est redevable à sa Patrie de trois choses; de sa vie, de sestalens, & de la maniere de les employer.

Les Loix de la Société obligent fes membres de se conserver pour elle, & par conféquent leur défendent de disposer d'une vie qui appartient aux autres hommes presqu'autant qu'à eux. Voilà le principe que la Morale purement humaine nous offre contre le Suïcide. On demande si ce motif de conferver fes jours aura un pouvoir suffisant fur un malheureux accable d'infortune. à qui la douleur & la misere ont rendu lavie à charge? Nous répondons qu'alors ce motif doit être fortifié par d'autres plus puissans, que la Révélation y ajoute. Auffi les feuls Peuples chez lefquels le suïcide ait été généralement flétri, sont ceux qui ont eu le bonheur d'embrasser

le Christianisme. Chez les autres il est indistinctement permis, ou flétri seulement dans certains cas. Les Législateurs purement humains ont pensé qu'il étoit inutile d'infliger des peines à une action dont la nature nous éloigne affez d'ellemême, & que ces peines d'ailleurs étoient en pure perte, puisque le coupable est celui à qui elles se font sentir le moins. Ils ont regardé le suïcide, tantôt comme une action de pure démence, une maladie qu'il seroit injuste de punir, parce qu'elle suppose l'ame du coupable dans un état où il ne peut plus être utile à la Société; tantôt comme une action de courage, qui humainement parlant suppose une ame ferme & peu commune. Tel a été le fuïcide de Caton d'Utique. Plusieurs Ecrivains ont trèsinjustement accusé cette action de foiblesse; ce n'étoit point par-là qu'il falloit l'attaquer. Caton, disent-ils, fut un lâche de se donner la mort, il n'eut pas la force de survivre à la ruine de sa Patrie. Ces Ecrivains pourroient soutenir par les mêmes principes, que c'est une action de lacheté que de ne pas tourner le dos à l'ennemi dans un combat, parce qu'on n'a pas le courage de supporter l'igno-

minie que cette fuite entraîne. De deux maux que Caton avoit devant les yeux, la mort ou la liberté anéantie, il choisit fans doute celui qui lui parut le moindre; mais le courage ne consiste pas à choifir le plus grand de deux maux; ce choix est aussi impossible que de desirer fon malheur. Le courage confistoit, dans la circonstance où se trouvoit Caton, à regarder comme le moindre des deux maux qu'il avoit à choisir, celui que la plupart des hommes auroient regardé comme le plus grand. Si les lumieres de la Religion dont il étoit malheureufement privé lui eussent fait voir les peines éternelles attachées au suïcide, il eut alors choisi de vivre, & de subir, par l'obéissance à l'Etre Suprême, le joug de la tyrannie.

Mais quand une raison purement humaine pourroit excuser en certaines circonstances le suscide proprement dit que le Christianisme condamne, cette même raison n'en proscrit pas moins en toute occasion le suscide lent de soi-même, qui ne peut jamais avoir ni motif ni prétexte. De ce principe résulte une que la Philosophie enseigne, & que la Religion bien entendue consir-

me; c'est que les macérations indiscrettes qui tendent à abréger les jours ; font une faute contre la Société, fans être un hommage à la Religion: S'il y a quelques exceptions à cette regle, la Raison & le Christianisme nous apprennent qu'elles sont très-rares. L'Etre Suprême, par des motifs que nous devons adorer fans les connoître, peut choisir parmi les êtres créés quelques victimes qui s'immolent à son service, mais il ne prétend pas que tous les hommes foient fes victimes. Il a pu fe confacrer une Thébaide dans un coin de la Terre, mais il seroit contre ses Loix & ses desseins que l'Univers devînt une Thébaïde. Ces réflexions suffisent pour faire sentir sous quel point de vue le surcide doit être proscrit par la Morale.

Non feulement le citoyen est redevable de sa vie à la Société Humaine; il est encore redevable de ses talens à la Société que le sort loi a donnée, ou qu'il s'est choise. Nous disons qu'il s'est choisie; car dans les Gouvernemens qui ne sont pas absolument tyranniques, chaque membre de l'Etat, dès qu'il trouve sa condition trop onércuse, est libre de renoncer à sa Patrie pour en chercher

une nouvelle. L'attachement si naturel & si général des hommes pour leur Pays, est fondé ou sur le bonheur qu'ils y goûtent, ou fur l'incertitude de se trouver mieux ailleurs. Faites connoître aux Peuples d'Asie nos Gouvernemens modérés d'Europe, les Despotes de l'Asie feront bientôt abandonnés de leurs fuiets: faites connoître à chaque citoyen de l'Europe le Gouvernement sous lequel il fe trouvera le plus libre & le plus heureux, eu égard à fes talens, à fes mœirs, à son caractère, à sa fortune; il n'y aura plus de Patrie, chacun choifira la fienne. Mais la Nature a prévenu ce désordre, en faisant craindre, même à la plupart des citoyens malheureux, de rendre par le changement leur situation plus fâcheuse.

Puisque tout citoyen, tant qu'il reste dans le sein de sa Patrie; lui doit l'usage de ses talens, il doit les employer pour elle de la maniere la plus utile. Cette maxime peut servir à résoudre la question si agitée dans ces derniers tems, jusqu'à quel point un citoyen peut se livrer à l'étude des Sciences & des Arts, & si cette étude n'est pas plus nuisible qu'avantageuse aux Etats? Question qui

a rapport à la Morale Législative & à celle du Citoyen, & qui peut bien mériter à ce double titre de trouver sa place sans des élémens de Morale. Sans prétendre ici la traiter à fond, il ne sera peut-être pas inutile d'exposer en peut de mots de quel côté la Morale doit l'envisager, & d'indiquer les moyens de la résoudre en la décomposant.

Si on réduit l'homme aux connoissances de nécessité absolue, son cours d'étude ne fera pas long. La Nature lui fait connoître ses besoins, & lui offre par ses différentes productions le moyen de les satisfaire. Cette même Nature, paisiblement écoutée, lui apprend ses devoirs rigoureux envers les autres. En voilà affez pour former une Société de Sauvages. On pourroit demander quels avantages, réels un Etat policé peut avoir fur une Société pareille. Cette question fe réduit à décider, si l'éducation qui augmente tout à la fois nos connoissances & nos besoins, nous est plus avantageuse que nuisible ; s'il nous est plus utile de multiplier nos plaisirs factices, & par conféquent de nous préparer des privations, que de nous borner aux plaifirs simples & toujours surs que la Na-

ture nous offre. Notre but en propofant ces questions, n'est point de faire regretter à perfonne l'état de Sauvage; la vérité force feulement à dire, qu'en mettant à part la connoissance de la Religion, il ne paroît pas qu'on ait rendu beaucoup plus heureux le petit nombre de Sauvages qu'on a forcé de vivre parmi des Peuples policés. Mais le même amour de la vérité oblige d'ajouter en même tems, que les regrets de ces Sau-vages fur leur premier état, ne prouveroient rien pour la préférence qu'on devroit lui accorder. Ces regrets seroient feulement une suite de l'habitude, & de l'attachement naturel des hommes à la maniere de vivre qu'ils ont contractée dès l'enfance. Il s'agit donc uniquement de savoir si un citoyen, né & élevé parmi des Peuples policés, y est plus ou moins heureux qu'un Sauvage né & élevé parmi ses pareils. Le consente-ment des hommes semble avoir décidé cette question par le fait; la plupart d'entr'eux ont cru qu'il leur étoit plus avantageux de vivre dans des Etats policés; & l'on ne peut guere accuser le Genre Humain d'être aveugle sur ses vrais avantages. Or la Police des Etats

fuppose au moins quelque degré de culture & de connoissances dans les membres qui les composent: reste à examiner jusqu'où ces connoissances doivent être portées.

Nos connoissances sont de deux especes, utiles ou curieuses. Les connoissances utiles ne peuvent avoir que deux objets, nos devoirs & nos besoins; les connoissances curieuses on pour objet nos plaiss, soit de l'esprit, soit du corps. Les connoissances utiles doivent nécessairement être cultivées dans une Société policée; mais jusqu'où s'étendent les connoissances utiles? Il est évident qu'on peut resserre ou augmenter cette étendue, selon que l'on aura plus ou moins égard aux dissérens degrés d'utilité.

Les connoissances d'utilité premierc, sont celles qui ont pour objet les besoins ou les devoirs communs à tous les hommes. Ensuite viennent les connoissances qui nous sont utiles par rapport à la Société particuliere dans laquelle nous vivons; savoir la connoissance des Loix de cette Société, & de ce que la Nature sonnit à nos besoins dans le Pays que nous habitons. Ensin on doit placer au troiseme rang les connoissances utiles à

une Société confidérée dans fon rapport aux autres.

Toutes les connoissances dont nous venons de faire mention, doivent être cultivées dans une Société policée. Il femble d'abord que cet objet ouvre un champ fort vaste; cependant ce champ si vaste se resserve beaucoup, si on réduit ces connoissances à ce qu'elles ont d'absolument nécessaire.

A l'égard des connoissances simplement curieuses, il faut en distinguer de deux especes. Quelques unes tiennent au moins indirectement aux connoissances utiles. Il doit donc être permis, il est même avantageux que ces Sciences soient cultivées avec quelque soin, surtout si elles dirigent leurs recherches vers les objets d'utilité.

Mais que dirons-nous des connoissances de pure spéculation, de celles qui ont pour unique but le plaisir ou l'oftentation de favoir? Il semble que l'on ne doit s'appliquer à ces sortes de Sciences que faute de pouvoir être plus utile à sa Nation. D'où il résulte qu'elles doivent être peu en honneur dans les Républiques, où chaque citoyen faisant une partie réelle & indispensable de

l'Etat, est plus obligé de s'occuper d'objets utiles à l'Etat. Ces études sont donc réservées aux citoyens d'une Monarchie, que la constitution du Gouvernement oblige d'y rester inutiles, & de chercher à adoucir leur oissveté par des occupa-

tions sans conséquence.

Nous ne parlons encore ici que des Sciences purement spéculatives, qui renfermées dans un objet abstrait & difficile, ne fauroient être l'occupation ou l'amusement que d'un très-petit nombre de personnes. Il n'en est pas tout-àfait de même des connoissances de pur agrément. Si leur culture ne peut être l'ouvrage que du talent & du génie, les fruits qui en naissent doivent être partagés & goûtés par la multitude. Ces connoissances pouvant contribuer à l'agrément de la Société, font fans doute préférables à cet égard aux connoif-fances de spéculation aride; mais cet avantage est compensé par un inconvénient considérable. En multipliant lesplaisirs, elles en inspirent ou en entretiennent le goût, & ce goût est proche de l'excès & de la licence; il est plus facile de le réprimer que de le régler. Il seroit donc peut-être plus à propos

que les hommes se fussent interdits les Arts d'agrément que de s'y être livrés (i). Néanmoins ces Arts d'agrément étant une sois connus, ils peuvent, dans certains Etats, occuper un grand nombre de sujets oisses, de les empêcher de rendre leur oisveté nussels. Nous passentons les bornes de cet Essai, si nous entrions dans un plus grand détail. Mais en considérant ainsi sous différents chess la question proposée, & en la divisant en différentes branches, on pourra examiner, ce me semble, avec quelque précision, l'instiuence que la culture des Sciences & des Beaux-Arts peut avoir sur la Morale des Etats & sur celle du Citoyen.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## XII.

Morale du Philosophe.

VEnons à la Morale du Philosophe. Elle a pour but, ainsi que nous

<sup>(</sup>i) La plupart des Arts, dit Kénophon, livre 5. des Dits mémorables , corrompent le corps de ceux qui les excrectes, ils obligent de s'affeoir à l'ombre & auprès du feu ; on n'a de tems ni pour fes amis, ni pour la République.

l'avons dit, la maniere dont nous devons penser pour nous rendre heureux indépendamment des autres. Cette maniere de penser se réduit à deux principes, au détachement des richesses & à celui des honneurs. Le premier entre dans la Morale de l'Homme, & nous en avons parlé; le fecond paroît tenir moins à cette Morale, parce que les honneurs ne font partie ni de notre véritable bien-être physique, ni même de l'existence morale à laquelle tous les citoyens ont un droit égal. Mais si le défintéressement sur les honneurs n'est pas d'obligation morale par rapport à la Société, il n'est pas moins nécessaire à notre bonheur que le défintéressement fur les richesses. La Raison permet sans doute d'être flatté des honneurs, mais fans les exiger ni les attendre; leur jouissance peut augmenter notre bonheur, leur privation ne doit point l'altérer. C'est en cela que consiste la vraie Philosophie, & non dans l'affectation à mépriser ce qu'on souhaite. C'est mettre un trop grand prix aux honneurs que de les fuir avec empressement ou de les rechercher avec avidité; le même excès de vanité produit ces deux effets contraires.

D'après ces principes la Morale établit & détermine jusqu'où il est permis de porter l'ambition. Cette passion, le plus grand mobile des actions & même des vertus des hommes, & que par cette raison il seroit dangereux de vouloir éteindre, a cela de fingulier, que lorsqu'elle est modérée, c'est un fentiment estimable, la suite & la preuve de l'élevation de l'ame; & que portée à l'excès, elle est le plus odieux & le plus funeste de tous les vices. En effet elle est le seul qui ne respecte rien, ni fang, ni liaisons, ni devoirs. L'avare est quelquefois généreux pour son ami, l'amant lui sacrifie quelquesois sa mastresse, l'ambitieux sacrifie tout à l'objet qu'il veut atteindre ou qu'il possede. Aussi de tous les maux que les passions des hommes leur caufent, les malheurs que l'ambition leur fait éprouver font ceux qui excitent le moins la compassion du Sage.

Pour réprimer plus efficacement l'ambition, la Morale nous fait fur tout envifager les excès qui en font la fuite. C'est parce que l'ambition excessive est une passion si détestable, que l'envie en est une si honteuse. Ces deux passions ont leur source dans le même principe;

l'ambition a seulement quelque chose de moins vil, en ce qu'elle se montre pour l'ordinaire à découvert, au-lieu que l'envie agit en se cachant; elle suppose en effet, ou la connoissance secrette de fon infériorité & de fon impuissance, ou, ce qui est plus bas encore, le chagrin de la justice rendue à son inférieur, c'est-àdire, le chagrin d'un bien fait à autrui qui n'est pas un mal pour soi : or aucun de ces deux fentimens n'est fait pour être mis au grand jour. L'envie suppose toujours au moins quelque mérite réel dans celui qui en est l'objet; elle est donc toujours injuste; c'est pour cela qu'elle se cache. Si l'objet de l'envie n'a qu'un mérite factice, d'emprunt ou de cabale, l'envie diminue à proportion, & fe tourne bientôt en mépris pour celui qui reçoit les honneurs, pour ceux qui les donnent, & pour les honneurs même.

La jalousie en amour n'est pas du même genre que l'envie; c'est un sentiment plus naturel, & dont on a beaucoup moins à rougir. Elle n'est autre chose que la crainte d'être troublé dans la possession de ee qu'on aime. L'amour est un sentiment si exclusif, & qui anéantit tellement tous les autres, qu'il

exige naturellement un retour femblas ble de la part de son objet. Ce n'est donc point en y attachant une idée de baffesse, que la Morale attaque la jaloufie en amour : c'est en nous représentant les malheurs dont l'amour même est la fource : fentiment doux & terrible . qu'on peut demander si l'Etre Suprême l'a imprimé aux hommes dans fa faveur ou dans fa colere. Un Philosophe de nos jours examine dans un de ses Onvrages, pourquoi l'amour fait le bonheur de tous les êtres, & le malheur de l'homme: c'est, dit-il, qu'il n'y a dans cette passion que le physique de bon, & que le moral, c'est-à-dire le sentiment qui l'accompagne, n'en vaut rien, Ce Philosophe n'a pas prétendu fans doute que le moral de l'amour n'ajoutât pas au plaisir physique; l'expérience feroit contre lui: il n'a pas voulu dire non plus que le moral n'est qu'une illufion, ce qui est vrai, mais ne détruit pas la vivacité du plaisir; & combien peu de plaisirs ont un objet réel! Il a voulu dire seulement que le moral de l'amour est ce qui en cause tous les maux. & en cela on ne peut que souscrire à son avis. Concluons seulement de cette triste vérité, que si des lumieres supérieures à la Rasson ne nous promettoient pas une condition meilleure, nous aurious beaucoup à nous plaindre de la Nature, qui en nous présentant d'une main le plus fédussant des plassirs, semble avoir voulu nous en éloigner de l'autre par les écueils dont elle l'a environné; elle nous a, pour ainsi dire, placés sur le bord d'un précipice entre la douleur & la privation.

C'est donc le grand principe de la Morale du Philosophe, (& tel est le déplorable fort de la condition humaine) qu'il faut presque toujours renoncer aux plaifirs pour éviter les manx qui en font la fuite ordinaire. Cette existence insipide, qui nous fait supporter la vie sans nous y attacher, est pourtant l'objet de l'ambition & des efforts du Sage: & c'est en effet, tout mis en balance, la situation que notre condition présente nous doit faire desirer le plus. Encore la plupart des hommes sont-ils si à plaindre, qu'ils ne peuvent même par leurs soins se procurer cet état d'indifférence & de paix; mille causes tendent à le troubler, les unes, comme la douleur corporelle, font absolument indépendantes

de nous; d'autres, comme le desir de la considération, des honneurs & de la gloire, ont leur source dans l'opinion des autres, qui n'est guere plus en notre pouvoir; d'autres enfin ont leur origine dans notre propre opinion, mais n'en font pas pour cela des Tyrans moins funestes à notre tranquillité. Toutes ses leçons de la Philosophie sur ce point seront bien foibles pour nous guérir, si la Nature ne nous y a préparés d'avance par une disposition qui dépend principa-lement de la structure des organes. Il est vrai que cette insensibilité, soit physique, soit morale, a l'inconvénient de porter en même tems fur les plaisirs & fur les maux, & d'affoiblir les uns en adoucissant les autres; comme l'extrême fensibilité à la douleur suppose au li des organes plus propres à faire goûter les impressions agréables.

On voit par cet exposé, quels sont les principaux points de la Morale du Philosophe. Celle des Législateurs & celle des Etats ne regardent qu'un affez petit nombre d'hommes; celle de l'Homme & celle du Citoyen intéressent chaque membre de la Société; mais elles ont, si on peut parler ainsi, des traits marqués & tranchans que chacun doit appercevoir fans peine; la Morale du Philosophe a des nuances plus fines qui ne peuvent être faisses que par des esprits justes & des ames fortes. Cette partie fi importante de la Science des mœurs en doit être le principal fruit, le but auquel doit aspirer tout homme qui pense; c'est par - là que des élémens de cette Science doivent se terminer. La Morale du Philosophe termine en même tems la partie de la Philosophie qui doit nous intéresser le plus, & qui contient l'Art de raisonner, la connoissance de l'Etre Suprême, celle de nous-mêmes & de nos devoirs.

Nous fera-t-il permis de conclure ces élémens de Morale par un fouhait que l'amour du Bien public nous infpire, & dont il feroit à defirer qu'un Citoyen philosophe jugeât l'exécution digne de lui? Ce feroit celle d'un Catéchisme de Morale à l'usage & à la portée des Enfans. Peut-être n'y auroit-il pas de moyen plus efficace de multiplier dans la Société les hommes vertueux; on apprendroit de bonne heure à l'être par principes; & l'on sait quelle est fur notre ame la force des vérités qu'on y a

gravées dès l'enfance. Il ne s'agiroit point dans cet Ouvrage de rafiner & de discourir sur les notions qui servent de base à la Morale; on en trouveroit les maximes dans le cœur même des enfans. dans ce cœur où les passions & l'intérêt n'ont point encore obscurci la lumiere naturelle. C'est peut-être à cet âge que le fentiment du juste & de l'injuste est le plus vif; & quel avantage n'y auroitil pas à le développer & à l'exercer de bonne heure? Mais un Catéchisme de Morale ne devroit pas se borner à nous instruire de ce que nous devons aux au-tres. Il devroit insister aussi sur ce que nous nous devons à nous-mêmes; nous inspirer les regles de conduite qui peuvent contribuer à nous rendre heureux. nous apprendre à aimer nos femblables & à les craindre, à mériter leur estime & à nous consoler de ne la pas obtenir, enfin à trouver en nous la récompense des fentimens honnêtes & des actions vertueuses. Un des points les plus importans. & en même tems les plus difficiles de l'éducation, est de faire connoître aux enfans jusqu'à quel degré ils doivent être sensibles à l'opinion des hommes: trop d'indifférence peut en faire des fcélérats, trop de fensibilité peut en saire des malheureux.

# 

XIII.

#### GRAMMATRE.

A Vant que de finir la premiere partie de cet Essai, qui renferme les Sciences les plus nécessaires à l'homme, la Logique, la Mêtaphysique & la Morale, nous ne devons pas omettre une réflexion très-importante. Quoique nous ayons séparé ces différentes Sciences, pour les envifager chacune plus particuliérement, eu égard à la nature & à la différence de leur objet, elles font cependant plus unies entr'elles, & ont plus d'influence réciproque qu'on ne s'imagine; & par cette raison l'ordre le plus philosophique qu'on puisse suivre pour les biens traiter, est peut-être moins de les traiter séparément, que de les faire marcher de front, & comme rentrer l'une dans l'autre. En effet la Métaphyfique a pour but d'examiner la génération de nos idées, & de prouver qu'elles viennent toutes de nos sensa-

seems Crosk

tions. Or pour faire cet examen d'une maniere complette, il faut montrer de quelle maniere nos fensations font naître en nous les idées qui en paroissent les moins dépendantes, comme celles du juste & de l'injuste. Ainsi les premieres vérités de la Métaphyfique font effentiellement liées aux premieres no-tions de la Morale; & dans une analyse philosophique on ne fauroit les féparér. D'un autre côté la Logique est l'Art de comparer les idées entr'elles: or pour apprendre à les comparer, il est nécesfaire d'en connoître la génération: la Métaphysique, sous ce point de vue, doit donc précéder la Logique. Mais en même tems on ne peut développer la génération des idées sans faire usage de l'Art du raisonnement; ainsi la Logique doit précéder à cet égard l'examen de la génération des idées. Il est donc évidemment impossible de traiter féparément & distinctement l'une de ces trois Sciences, la Logique, la Métaphysique & la Morale, sans supposer quelques notions déjà acquifes dans les deux autres. Or comment éviter cette apparence de cercle vicieux, si propre à jetter dans des élémens de Philosophie une

espece de confusion, suite nécessaire & fâcheuse de l'ordre même qu'on voudroit y observer? Un peu d'attention à la marche de notre esprit dans l'analyfe de ses perceptions, servira à nous faire éviter cet inconvénient. La faculté de juger, ainsi que celle de sentir, s'exerce en nous dès que nous commencons à exister: à peine un enfant a-t-il des sensations qu'il les compare, qu'il connoît ce qui lui est utile ou nuisible, & par conféquent qu'il juge. Il y a donc en nous une Logique naturelle & comme d'instinct, qui préside à nos premieres opérations, & que le Philofophe doit supposer. La Logique considérée comme Science, est l'Art de faire des combinations, plus composées & plus difficiles, & c'est de cet Art que le Philosophe doit donner les regles. Ainsi il examinera d'abord comment nous connoissons par nos fensations l'existence des objets extérieurs ; il cherchera ensuite comment nos fensations produisent nos idées; il jettera à cette occasion les premiers fondemens de la Morale, & renverra à la Morale proprement dite le détail & le développement des vérités qui portent sur ces fondemens inébranlables. La génération des idées étant sussilamment connue, le Philosophe expliquera pour lors l'Art de les comparer, c'est-à-dire, la Logique, pour passer de-là à la grande vérite de l'Existence de Dieu, qui étant la plus utile application des regles du raifonnement, doit en être la première.

Mais une autre Science qu'il ne faut pas séparer de la Logique & de la Métaphylique, & qui appartient essentiellement à l'une & à l'autre, c'est la Grammaire, ou l'Art de parler. D'un côté la formation des Langues est le fruit des réflexions que les hommes ont faites sur la génération de leurs idées; & de l'autre le choix des mots par lesquels nous exprimons nos penfées, a beaucoup d'influence fur la vérité ou fur la fausseté des jugemens que nous portons, ou que nous faisons porter aux autres. Ainsi c'est principalement par rapport à l'Art de raisonner, & à celui d'analyser nos idées, que le Philosophe traite de la Grammaire. Par conséquent il doit se borner aux principes généraux de la formation des Langues; principes dont les regles de chaque Langue particuliere sont des applications faciles,

ou des exceptions bizarres qui n'ont d'autre raison que le caprice des Instituteurs. Le Grammairien Philosophe traitera donc des différentes especes de mots; de ceux qui expriment des individus; de ceux qui ne désignent que des êtres abstraits; de ceux qui marquent les différentes manieres d'être, les différentes vues sous lesquelles l'esprit peut envisager un objet; de ceux qui expriment desidées simples, & qui par conféquent n'étant point susceptibles de définition, peuvent être regardés comme les racinesphilosophiques des Langues, c'est-à-dire, comme les termes primitifs & fondamentaux qui fervent à expliquer tous les autres; de la maniere de reconnoître ces mots, & ceux qui renferment des idées compofées; du sens propre des mots & de leur sens si-guré ou métaphorique; de la nécessité de bien distinguer ces différens sens, pour éviter les erreurs où l'on s'expose quand on les confond; enfin de la maniere dont on peut apprendre les Langues dans lesquelles on connoît un certain nombre de mots, en se servant de la fignification connue de ces mots pour découvrir celle des autres. Car il n'est point de Langue que nous ne puissions Tome IV.

apprendre comme nous avons appris notre Langue maternelle, dans laquelle il a fallu que nous trouvassions de nousmêmes, sans le secours des Maîtres ni des Livres, le fens d'un très-grand nombre de mots, & en général de tous ceux qui n'expriment point des individus réels & physiques. C'est par des combinaisons plus ou moins reitérées, & quelquefois très-multipliées & très-fines, que nous fommes parvenus à connoître la fignification de ces termes. Aussi le plus grand effort d'esprit est-il peut-être celui que nous faisons en apprenant à parler. L'homme le plus stupide en apparence y parvient néanmoins, & nous montre de quel degré de patience & de fagacité le besoin nous rend capables.

Outre les différens sens dont un même mot est susceptible, le Grammairen Philosophe traite aussi des différens mots susceptibles d'un même sens, & qu'on appelle synanimes. On peut donner ce nom, ou à des mots qui ont absolument & rigoureusement le même sens, & qui peuvent en toute occasion être substitués indifféremment l'un à l'autre; ou à des mots qui présentent la même idée avec de légeres variétés qui la modi-

fient, de maniere qu'il ne foit permis d'employer l'un à la place de l'autre, que dans des occasions où l'on n'aura pas besoin de faire sentir ces variétés. Ce feroit peut-être un défaut dans une Langue, que d'avoir des synonimes de la premiere espece; mais c'en seroit un beaucoup plus grand que de manquer de fynonimes du second genre. Une telle Langue seroit nécessairement pauvre & fans aucune finesse. En effet, ce qui constitue deux ou plusieurs mots synonimes, c'est d'abord un sens général qui est commun à ces mots; & ce qui fait ensuite que ces mots ne sont pas toujours synonimes, ce sont des nuances fouvent délicates & quelquefois presque imperceptibles, qui modifient ce sens primitif & général : ainsi toutes les fois que par la nature du fujet qu'on traite, on n'a point à exprimer ces nuances, & qu'on n'a besoin que du sens général, chacun des synonimes peut être indifféremment mis en usage; par conséquent s'il y a une Langue dans laquelle on ne puisse jamais employer indifféremment deux mots l'un pour l'autre, il faut en conclure que le sens de ces mots différe, non par des nuances fines, mais par des différences très-marquées & très-grosfieres: les mots de la Langue n'exprimeront donc plus ces nuances, & dèslors la Langue fera pauvre & fans finesse.

Après avoir détaillé dans la Grammaire Philosophique ce qui regarde les mots, on passera à la proposition, qui n'est autre chose qu'un jugement énoncé. On en considérera les différentes parties & les différentes especes, & l'on pourra donner en conféquence les principes généraux de la Construction; c'està-dire, les regles pour s'énoncer clairement dans quelque Langue que ce puisfe être. On examinera à cette occasion la question si souvent agitée, & qui peut-être est encore à résoudre, s'il y a dans certaines Langues une inversion proprement dite, & en quoi cette inversion consiste? Il ne peut y avoir d'inversion proprement dite, que dans le cas où l'ordre des mots d'une proposition différe de l'ordre des idées que ces mots expriment. La question de l'inversion consiste donc à savoir suivant quel ordre les idées renfermées dans une proposition, se présentent à l'esprit de celui qui l'énonce. Or s'il est très difficile, pour ne rien dire de plus, de fixer

& de déterminer cet ordre, à cause de la rapidité avec laquelle nos idées se fuccédent; s'il est même-plus que vraissemblable, comme on l'a déjà remarqué, que notre esprit a souvent pluseurs idées à la fois; si le nombre de ces idées qui peuvent en même-tems nous être présentes, est plus ou moins grand suivant le degré d'attention & la nature des esprits; le moyen d'établir des regles lumineuses & générales sur l'ordre naturel des idées, & par conséquent sur celui des mots dans les jugemens que nous énonçons?

Ces différentes questions sont les principaux points sur lesquels doit rouler la Grammaire Philosophique; le reste doit être abandonné aux Grammaires parti-

culieres de chaque Langue.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

XIV.

Mathématiques.

Algebre.

D'eu, l'Homme, & la Nature, voilà, fuivant la divifion générale de l'Encyclopédie, les trois grands objets de l'étude du Philosophe. Nous venons G 3 de voir quelle route il doit suivre dans l'étude des deux premiers; le troisieme, quoique moins important, présente un champ beaucoup plus vaste, par la multitude des parties qu'il renferme, & par les lumieres que nous y pouvons acquérir. Car telle est la fatalité attachée à l'esprit humain, que moins un fujet l'intéresse, plus il trouve presque soujours de facilité pour le connoître; & cela est si vrai, que dans l'étude même de la Nature, les premiers principes, dont il nous importeroit le plus d'être instruits, font absolument cachés pour nous. Mais fans nous confumer en regrets inutiles fur les biens dont nous sommes privés, profitons de ceux dont il nous est permis de jouir.

L'étude de la Nature est celle des propriétés des Corps; & leurs propriétés dépendent de deux choses, de leur mouvement & de leur figure. Ainsi les Sciences qui s'occupent de ces deux points, c'est-à-dire, la Méchanique & la Géométrie, sont les deux cless indispensablement nécessaires de la Physique. La Géométrie qui doit précéder, comme plus simple, doit elle-même être précédée par une autre Science plus universelle, celle qui traite des propriétés de la grandeur en général, & qu'on appelle Algebre. Deux raisons doivent donner à cette Science un rang distingué dans des élémens de Philosophie. premiere, c'est que la connoissance de l'Algebre facilite infiniment l'étude de la Géométrie & de la Méchanique, & qu'elle est même absolument nécessaire à la partie transcendante de ces deux Sciences, dont la Physique, prise dans toute fon étendue, ne fauroit se passer. La seconde, c'est que s'il y a des Sciences qui doivent avoir place par préférence dans des élémens de Philosophie, ce sont sans doute celles qui renferment les connoisfances les plus certaines accordées à noslumieres naturelles. Or l'Algebre tient le premier rang parmi ces Sciences, puisqu'elle est l'instrument des découvertes que nous pouvons faire fur la grandeur.

Néanmoins toute certaine qu'elle est dans ses principes, & dans les conséquences qu'elle en tire, il faut avoner qu'elle n'est pas encore tout-à-saic exemte d'obscurité à certains égards (k).

<sup>(</sup>k) Pour n'en citer qu'un seul exemple, je ne connoissocun Ouvrage où ce qui regarde la théorie des quantités négatives soit parsaitement éclaireis

Est-ce la faute de l'Algebre ? Ne seroitce pas plutôt celle des Auteurs qui l'ont traitée jusqu'ici ? Que la Méchanique, que la Géométrie même nous laissent dans l'esprit quelques nuages sur des propositions démontrées d'ailleurs, on peut n'en être pas étonné. L'objet de ces deux Sciences est matériel & sensible, & la connoissance parfaite de cet objet tient à celle des corps & de l'étendue dont nous ignorons la nature. Mais les principes de l'Algebre ne portent que fur des notions purement intellectuelles, fur des idées que nous nous formons à nous-mêmes par abstraction, en simp'ifiant & en généralisant des idées premieres: ainsi ces principes ne contiennent proprement que ce que nous y avons mis, & ce qu'il y a de plus simple dans nos perceptions; ils font en quelque façon notre ouvrage; comment peuvent-ils donc, par rapport à l'évidence, laisser encore quelque chose à desirer?

Il y a lieu de croîte que ces principes avoient dans l'esprit des inventeurs toute la netteté dont ils sont susceptibles; mais remplis & vivement pénétrés de ce qu'ils concevoient, ces grands génies ont cherché le moyen le plus simple &

le plus court de rendre leurs idées; ils ont en conféquence imaginé des regles de calcul qui font le réfultat & le précis d'un grand nombre de combinations; & c'est dans ce résultat extrêmement réduit qu'ils ont caché leur marche; ils n'en ont montré que le terme fans en détailler les progrès. L'Algebre est une espece de Langue qui a, comme les autres, sa Métaphysique; cette métaphysique a présidé à la formation de la Langue; mais quoiqu'elle soit implicitement contenue dans les regles, elle n'y est pas développée; le vulgaire ne jouit que du résultat : l'homme éclairé voit le germe qui l'a produit ; à-peu-près comme les Grammairiens ordinaires pratiquent aveuglément les regles du Langage, dont. l'esprit n'est senti & apperçu que par les Philosophes.

Cette Métaphysique simple & lumineuse qui a guidé les inventeurs, est. donc la partie que le Philosophe doit s'appliquer à développer dans des élémens d'Algebre; les opérations de calcul les plus simples suffiront pour la faire entendre. A l'égard des opérations plus compliquéés, qui ne renferment que des difficultés de pratique, on pourra.

en supprimer le détail, sussissamment expliqué dans une infinité d'Ouvrages. Par ce moyen l'Algebre ne tiendra pas beaucoup de place dans des élémens de Peilofophie; mais en la resserrant dans cepeu d'espace, on pourroit la présenter sous une forme presqu'entiérement nouvelle.

Il feroit peut-être à propos de ne faire précéder la Géométrie élémentaire que par la partie de l'Algebre qui est absolument nécessaire à cette Géométrie, c'est-à-dire, par la théorie des proportions; on renverroit à la fuite des élémens de Géométrie, les autres recherches dont l'Algebre s'occupe, entr'autres l'Analyse mathématique, ou la méthode pour résoudre les problèmes par le fecours de l'Algebre. Il y a cettedifférence en Mathématique, entre l'Algebre & l'Analyse, que l'Algebre est la Science du calcul des grandeurs en général, & que l'Analyse est le moyen d'employer l'Algebre à la folution des problèmes. L'usage que l'analyse mathématique fait de l'Algebre, pour trouver les inconnues au moyen des conaues, est ce qui la distingue de l'analyse logique, qui n'est autre chose en géné-zal que l'art de découvrir ce qu'on ne: connoît pas par le moyen de ce qu'on connoît. Tout Algébrifte se sert de l'analyse logique pour commencer & pour conduire le calcul; mais en même tems le secours de l'Algebre facilite extrêmement l'application de cette analyse à la solution des problèmes.

## 

XV.

#### GÉOMÉTRIE.

MUni des premieres notions de l'Al-gebre, le Philosophe s'en fert pour passer à la Géométrie, qui est la Science des propriétés de l'étendue, en tant qu'on la considere comme simplement étendue & figurée. C'est pour déterminer plus facilement les propriétés de l'étendue, comme nous l'avons dit ailleurs, qu'on y considere d'abord une feule dimension, c'est-à-dire, la longueur ou la ligne, enfuite deux dimensions qui constituent la surface, enfin les trois dimensions ensemble d'où résulte la solidité: C'est donc par une simple abstraction de l'esprit que le Géometre envisage les lignes comme sans largeur, & les sur-G 6

faces comme fans profondeur. Ainsi les vérités que la Géométrie démontre sur l'étendue, sont des vérités purement hypothétiques. Ces vérités cependant n'en font pas moins utiles, eu égard aux conséquences pratiques qui en résultent. Il est aisé de le faire sentir par une comparaifon tirée de la Géométrie même. On connoît dans cette Science des lignes courbes qui doivent s'approcher continuellement d'une ligne droite, fans la rencontrer jamais, & qui néanmoins, étant tracées sur le papier, se confondent sensiblement avec cette ligne droite au bout d'un affez petit espace. Il en est de même des propositions de Géométrie; elles font la limite intellectuelle des vérités phyfiques, le terme dont celles-ci peuvent approcher aussi près qu'on le defire, fans jamais y arriver exactement. Mais fi les théorêmes mathématiques n'ont pas rigoureusement lieu dans la Nature, ils servent du moins à résoudre, avec une précision suffisante pour la pratique, les différentes questions qu'on peut se proposer sur l'étendue. Dans l'Uni-. vers il n'y a point de cercle parfait; mais plus un cercle approchera de l'être, plus il approchera des propriétés

rigoureuses du cercle parfait que la Géométrie démontre; & il peut en approcher à un degré suffisant pour notre usage. Il en est de même des autres sigures dont la Géométrie détaille les propriétés. Pour démontrer en toute rigueur les vérités relatives à la figure des corps. on est obligé de supposer dans cette figure une perfection arbitraire qui n'y fauroit être. En effet si le cercle, par exemple, n'est pas supposé rigoureux, il faudra autant de théorêmes différens fur le cercle qu'on imaginera de figures différentes plus ou moins approchantes du cercle parfait; & ces figures ellesmêmes pourront encore être absolument hypothétiques, & n'avoir point de modele existant dans la Nature. Les lignes qu'on confidere dans la Géométrie ufuelle, ne sont ni parfaitement droites, ni parfaitement courbes; les furfaces ne font ni parfaitement planes, ni parfaitement curvilignes; mais il est nécessaire de les supposer telles, pour arriver à des vérités fixes & déterminées, dont on puisse faire ensuite l'application plus ou moins exacte aux lignes & aux furfaces physiques.

Ces réflexions suffirent pour répon-

dre à deux especes de censeurs de la Géométrie; les uns, ce sont les Sceptiques, accusent les théorèmes mathématiques de fausseté, comme supposant ce qui n'existe pas; les autres, ce sont les Physiciens ignorans en Mathématique, regardent les vérités de Géométrie comme sondés sur des hypotheses arbitraires, & comme des jeux d'esprit qui n'ont point d'application. L'ulage qu'on fait tous les jours de la Géométrie spéculative pour résoudre les questions de Géométrie pratique, doit fermer la bouche aux uns & aux autres.

La feule maniere de bien traiter les élémens d'une Science exaéte & rigourcuse, c'est d'y mettre toute la rigueur & l'exaétitude possible. Nous doutons par cette raison, si on doit absolument suivre dans des élémens de Géométrie la méthode des inventeurs. Une telle méthode engage presque nécessairement à supposer comme vraies différentes propositions que les inventeurs ont appergues comme d'un coup d'œil, mais dont la démonstration est nécessaire en rigueur géométrique.

Il n'en est pas de même de l'Algebre. Comme c'est une Science purement intellectuelle & abstraite, dont l'objet n'existe point hors de nous, non seulement on peut la traiter d'une maniereégalement facile & rigoureuse en s'alsuite d'une maniere des inventeurs; mais c'est la meilleure méthode qu'onpuisse employer pour développer les élémens de cette Science. Il sussit pour
cela de suivre l'ordre naturel des opérations de l'esprit, en s'épargnant seulement les tentatives inutiles ou fausses, que
tout inventeur fait presque nécessairement, avant d'arriver au but qu'il se propose.

Nous fommes pourtant bien éloignés de défapprouver fans reftriction l'ufage qu'on peut faire dans des élémens de Géométrie de la méthode des inventeurs. Comme elle a le précieux avantage de piquer la curiofité, de faire pressent à chaque pas celui qui doit fuivre, & de ne point esfraye l'esprit par un appareil trop scientisque, nous la croyons très-propre à ceux qui n'ont pas pour but de se rendre prosonds Mathématiciens; mais les esprits que la Nature a destinés à faire des progrès danscette Science, doivent présérer la mé-

thode rigoureuse.

Cependant, pour arriver à cette rigueur exacte, il ne faut pas chercher une rigueur imaginaire. Nous avons déjà vu de quelle inutilité font pour cet objet les axiomes dont les Géometres font fi fouvent usage; nous avons obfervé de plus qu'en Géométrie on doit supposer l'étendue telle que tous les hommes la conçoivent, sans se mettre en peine des objections & des subtilités scholastiques; ajoutons qu'on doit supposer de même dans les élémens de Géométrie les idées abstraites de surface plane & de ligne droite, sans faire de vains efforts pour réduire ces idées à quelque notion plus fimple. N'imitons pas un Géometre moderne, qui par la feule idée d'un fil tendu, croit pouvoir démontrer les propriétés de la ligne droite indépendamment du plan; & qui ne se permet pas même cette hypothese, qu'on peut imaginer une ligne droite menée d'un point à un autre sur une surface plane; comme si la supposition d'un fil tendu pour représenter une ligne droite, étoit plus simple & plus rigoureuse que l'hypothese dont on vient de parler; ou plutôt comme fi cette supposition n'avoit pas l'inconvénient de représenter

par une image physique imparsaite & grossie, une hypothese mathématique &

rigoureuse.

Nous ne prétendons pas pour cela qu'on doive supprimer des élémens de Géométrie les definitions de la furface plane & de la ligne droite. Ces définitions sont nécessaires; car on ne sauroit connoître les propriétés des lignes droites & des furfaces planes fans partir de quelque propriété fimple de ces lignes & de ces furfaces, qui puisse être apperçue à la premiere vue de l'esprit, & par conféquent être prise pour leur définition. Ainsi on définit la ligne droite, la ligne la plus courte qu'on puisse mener d'un point à un autre; & la furface plane, celle à laquelle une ligne droite se peut appliquer en tout sens. Mais ces deux définitions, quoique peutêtre préférables à toutes celles qu'on pourroit imaginer, ne renferment pas l'idée primitive que nous nous formons de la ligne droite & de la furface plane; idée si simple, & pour ainsi dire si indivisible '& si une, qu'une définition ne peut la rendre plus claire; soit par la nature de cette idée même, foit par l'imperfection du langage.

En général les définitions font ce qui mérite le plus d'attention dans des élémens de Géométrie, & d'où dépend fur-tout la perfection de ces élémens. C'est pourtant ce qu'on a le plus souvent négligé dans les élémens modernes. Nous n'en citerons qu'un exemple. L'Auteur de l'Art de penser définit l'angle, l'ouverture de deux lignes qui se rencontrent, & il reprend Euclide d'avoir appellé l'angle un espace: la définition d'Euclide peut être désectuele, mais ce n'est pas par le côté qu'on lui reproche; car l'idée de l'ouverture formée par deux lignes suppose nécessairement celle de l'espace que ces lignes renserment.

Outre les définitions auxquelles on ne fauroit apporter trop de foin, le Philofophe doit encore avoir égard, dans les élémens de Géométrie, à deux autres points trèe-importans; aux propositions fondamentales & à la maniere de dé-

montrer.

Les propositions fondamentales peuvent être réduites à deux; la mesure des angles par les arcs de cercle, & le principe de la superposition. Ce dernier principe n'est point, comme l'ont prétendu plusieurs Géometres, une méthode de démontrer peu exacte & purement méchanique. La superposition, telle que les Mathématiciens la conçoivent, ne consiste pas à appliquer grossiérement une figure fur une autre; pour juger par les yeux de leur égalité ou de leur différence, comme un ouvrier applique fon pied fur une ligne pour la mefurer; elle consiste à imaginer une figure transportée fur une autre, & à conclure de l'égalité supposée de certaines parties des deux figures, la coïncidence de ces parties entr'elles, & de leur coïncidence la coïncidence du reste; d'où résulte l'égalité & la. fimilitude parfaite des figures entieres. Cette maniere de démontrer à donc l'avantage, non feulement de rendre les vérités palpables, mais d'être encore la plus rigoureuse & la plus simple qu'il est posfible, en un mot de fatisfaire l'esprit en parlant aux yeux.

Les démonstrations qu'on peut employer en Géométrie sont de deux especes, directes ou indirectes. Les premieres sont immédiatement déduites dela notion même de l'objet dont on veutétablir quelque propriété; ce sont cellesqu'on doit employer de préférence, parce qu'elles éclairent en même tems qu'elles convainquent. Mais si le nombre de nos connoissances certaines est fort petit, celui de nos connoissances directes l'est encore davantage. Nous ignorons, par rapport à un grand nombre d'objets, ce qu'ils font & ce qu'ils ne font pas; & nous n'avons sur beaucoup d'autres que des idées négatives, c'est-à-dire, nous savons ce qu'ils ne font pas, bien mieux que ce qu'ils font; heureux encore dans notre indigence de posséder cette connoissance imparfaite & tronquée, qui n'est qu'une maniere un peu plus raisonnée & un peu plus douce d'être ignorans. Or dans tous ces cas on fera forcé d'avoir recours aux démonstrations indirectes. Les principales démonstrations de ce genre sont connues sous le nom de réduction à l'absurde; elles confiftent à prouver une vérité par les abfurdités qui s'ensuivroient si on ne l'admettoit pas. Dans cette classe doivent être placées toutes les démonstrations qui regardent les incommensurables, c'est-àdire, les grandeurs qui n'ont aucune mefure commune entr'elles. En effet l'idée de l'infini entre nécessairement dans celle de ces sortes de quantités: or nous n'avons de l'infini qu'une idée négative; puisque nous ne le concevons que par la négation du fini; le mot même d'infini en est la preuve.

Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent sur la maniere de bien traiter les élémens de Géométrie, doit nous faire conclure que de tels élémens ne font pas l'Ouvrage d'un Géometre ordinaire; qu'il n'y a même aucun Géometre audessus d'une pareille entreprise, & que les Descartes, les Newton, les Leibnitz, n'eussent pas été de trop pour la bien exécuter. Cependant il n'y a peutêtre point de Science dans laquelle on ait tant multiplié les élémens, fans compter ceux dont nous ferons fans doute accablés encore; & on peut remarquer que parmi cette multitude de Géometres élémentaires, il n'y en a presque pas un qui dans sa Préface ne dise plus ou moins de mal de ses prédécesseurs. Un Ouvrage en ce genre, qui seroit au gré de tout le monde, est encore à faire: mais c'est peut-être une entreprise chimérique, que de prétendre faire au gré de tout le monde un pareil Ouvrage. Les différentes vues dans lesquelles on peut étudier les élémens de Géométrie; rendent ces élémens susceptibles de différentes formes, dont chacune peut avoir son avantage. Il ne s'agit ici que de savoir quelle est la meilleure qu'on puisse leur donner dans des élémens de Philosophie; & c'est sur quoi nous avons tâché

de propofer nos vues.

Mais ce qui rend la plupart des élémens de Géométrie si défectueux, c'est moins encore le plan suivant lequel on les traite, que l'incapacité de ceux qui l'exécutent. Ces élémens font pour l'ordinaire l'Ouvrage de Mathématiciens médiocres, dont les connoissances finisfent où se termine leur Livre, & qui par cela même font incapables de faire en ce genre un Livre utile. Car il ne faut pas s'imaginer que pour avoir éffleuré les principes d'une Science, on foit en état de l'enseigner. C'est à ce préjugé, fruit de la vanité & de l'ignorance, qu'on doit attribuer l'extrême disette où nous fommes presque en chaque Science de bons élémens. L'éleve à peine forti des premiers fentiers, encore frappé des difficultés qu'il a éprouvées, & que fouvent même il n'a furmontées qu'en partie, entreprend de les faire connoître & furmonter aux

autres. Cenfeur & plagiaire tout enfemble de ceux qui l'ont précédé, il copie, transforme, étend, renverse, resserre, obscurcit, prend ses idées informes, & confuses pour des idées claires, & l'envie qu'il a d'être Auteur pour le desir d'être utile. C'est un homme qui ayant parcouru un labyrinthe à tâtons, croit pouvoir en donner le plan. D'un autre côté les Maîtres de l'Art, qui par une étude longue & affidue en ont vaincu les difficultés & connu les finesses, dédaignent de revenir sur leurs pas pour faciliter aux autres le chemin qu'ils ont en tant de peine à se frayer cux-mêmes; ou peut-être frappés encore de la multitude & de la nature des obstacles qu'ils ont surmontés, ils redoutent le travail qui seroit nécesfaire pour les applanir, & que la multitude fentiroit trop peu pour leur en tenir compte. Uniquement occupés de faire de nouveaux progrès dans l'Art, pour s'élever, s'il leur est possible, audessus de leurs prédécesseurs & de leurs contemporains, & plus jaloux de l'admiration que de la reconnoisfance publique, ils ne penfent qu'à découvrir & a jouir & préserent la gloire

d'augmenter l'édifice au foin d'en éclairer l'entrée. Ils penfent que celui qui apportera comme eux dans l'étude des Sciences un génie fait pour les approfondir, n'aura pas besoin d'autres élémens que de ceux qui les ont guidés euxmêmes; qu'en lui la Nature & les réflexions suppléeront aux Livres; & qu'il est inutile de faciliter aux esprits lents & communs, des connoissances qu'ils ne pourront jamais se rendre propres, puisqu'ils n'y pourront rien ajouter. Un peu plus de réflexion eût fait sentir combien cette maniere de penser est nuisible à la gloire & au progrès des Sciences; à leur gloire, parce qu'en les mettant à portée d'un plus grand nombre de personnes, on se procure un plus grand nombre de juges éclairés; à leur progrès, parce qu'en facilitant aux génies heureux l'étude de ce qui est connu, on les met en état d'aller plus loin & plus vîte. Tel est l'avantage que produiroient de bons élémens de chaque Science, élémens qui ne peuvent être l'ouvrage que d'une main fort habile & fort exercée. En effet, si on n'est pas parfaitement instruit des vérités de détail qu'une Science renferme, si par un

un fréquent usage on n'a pas apperçu la dépendance mutuelle de ces vérités, comment distinguera-t-on les propositions fondamentales dont elles dérivent. l'analogie ou la différence de ces propofitions fondamentales, l'ordre qu'elles doivent observer entr'elles, & fur-tout les principes au-delà desquels on ne doit pas remonter? C'est ainsi qu'an Chymiste ne parvient à connoître les mixtes. qu'après des analyses fréquentes, & des combinaisons variées en toutes sortes de manieres. La comparaison est d'autant plus juste, que ces analyses apprennent au Chymiste non seulement quels sont les principes dans lesquels un corps se réfout, mais encore, ce qui n'est pas moins important, les bornes au-delà desquelles il ne peut se résoudre.

Les élémens de Géométrie conduisent immédiatement à la Géométrie des courbes, c'est-à-dire, de toutes les courbes différentes du cercle. Car le cercle est la feule figure curviligne dont il soit question dans les élémens de Géométrie, à cause de la facilité de sa déscription, & de l'usage qu'on en fait pour résoudre la plupart des problèmes de la Géométrie la plupart des problèmes de la Géométrie.

élémentaire.
Tome IV.

Or la Géométrie des courbes demande nécessairement l'usage de l'Algebre. Ainsi le premier pas qu'on doit faire dans cette Science est l'explication des principes fur lesquels est appuyée l'application de l'Algebre à la Géométrie. C'est par où l'on doit commencer au fortir des élémens, parce que c'est alors que l'Algebre commence à rendre les démonstrations & les solutions plus faciles. Nous n'ignorons pas néanmoins qu'il y a plusieurs recherches dans la Géométrie des courbes, où l'on peut absolument se passer de l'analyse algébrique; nous n'ignorons pas même avec combien d'éloges de très-grands Géometres ont parlé de l'utilité qu'on peut tirer de la méthode des Anciens dans ces mêmes recherches, pour donner plus d'exercice à l'esprit & plus de rigueur aux démonstrations. Mais leurs raisons ne nous paroissent pas fort solides. En premier lieu, n'y a-t-il pas en Géométrie affez de difficultés naturelles à vaincre pour n'en pas faire naître d'inutiles? A quoi bon user toutes les forces de son esprit sur des connoissances qu'on peut acquérir avec moins de peine? Les propriétés de la spirale, que de très-grands Mathématiciens n'ont pu fuivre dans Archimede, se démontrent d'un trait de plume par l'analyse; seroit-il raisonnable de confumer un tems précieux à fuivre avec fatigue dans Archimede ce qu'il est si facile d'apprendre ailleurs? A l'égard de l'avantage qu'on vent donner aux démonstrations faites à la maniere des Anciens, d'être plus rigoureuses que les démonstrations algébriques, cette prétention ne nous paroît guére mieux établie. La dénomination algébrique, il est vrai, a cela de particulier, que quand on aura défigné toutes les lignes des figures par des lettres, on pourra faire au moyen de ces lettres beaucoup d'opérations & de combinaifons fans fonger à la figure, fans l'avoir même devant les yeux; mais ces opérations même, toutes machinales qu'elles font, ou plutôt parce qu'elles font purement machinales, ont l'avantage de foulager l'esprit dans des recherches souvent très - pénibles, & pour lesquelles il a besoin de tous ses efforts; l'analyse lui ménage autant qu'il est possible des instans nécessaires de délassement & de repos; il fuffit de favoir que les principes du calcul font certains: la main cal-H 2

cule en toute fûreté, & parvient en in à un résultat, auquel sans ce secours on ne feroit point parvenu, ou auquel on ne feroit arrivé qu'avec beaucoup de peine. Mais il ne tiendra qu'à l'Analyste de donner ensuite à sa démonstration ou à fa folution la rigueur prétendue qu'on croit lui manquer; il lui fuffira pour cela de traduire cette démonstration dans le langage des Anciens, comme Newton a fait la plupart des siennes. Nous conviendrons sans peine que l'usage méchanique & trop frequent d'une analyse facile & peu nécessaire, rendra l'esprit paresseux, prompt à se rébuter par les obstacles, & par-la moins propre aux découvertes; mais nous ne conviendrons jamais que l'analyse rende les démonstrations moins rigoureuses. On peut regarder la méthode des Anciens comme une route tortueuse, difficile & emdans laquelle le Géometre exerce & fatigue ses lecteurs; l'Analyste placé à un point de vue plus élevé, voit cette route d'un coup d'œil; il ne tient qu'à lui d'en parcourir tous les sentiers, d'y conduire les autres, & de les y arrêter aussi long-tems qu'il veut. Enfin (& c'est ici le plus grand avanta-

ge de la méthode analytique) combien de questions en Géométrie auxquelles cette méthode feule peut atteindre? Peut - être ferons - nous contredits ici par les Anglois, grands partifans de la Géométrie ancienne, sur la foi de Newton qui la louoit, & qui s'en servoit pour cacher fa route, en employant l'analyfe pour se conduire lui-même; mais ne seroit-ce point aussi par trop d'attachement pour cette Géométrie ancienne. que les Anglois n'ont pas fait en Mathématique, depuis la mort de Newton, tous les progrès qu'on auroit pu attendre d'eux? C'est à d'autres Nations, & fur-tout aux François, qu'on est redevable des nouvelles découvertes qui ont si considérablement reculé les limites de l'Astronomie physique. Qu'on essaye d'employer à ces recherches la méthode des Anciens on fentira bientôt l'imposfibilité d'y réuffir. Ce n'est dont qu'à des Géometres médiocres qu'il appartient de rabaisser l'analyse; jamais un Art n'est décrié que par ceux qui l'ignorent, & qui trouvent, dit l'illustre Historien de l'Academie des Sciences, une espece de consolation à traiter d'inutile ce qu'ils ne savent pas.

Un des principaux points de l'application de l'Algebre à la Géométrie, est ce qu'on appelle aujourd'hui, quoiqu'affez improprement, le calcul de l'infini, & qui facilite d'une maniere si surprenante des folutions que l'analyse ordi-naire tenteroit en vain. Le Philosophe doit moins s'appliquer aux détails de ce calcul, qu'à bien développer les principes qui en font la base. Ce foin est d'autant plus nécessaire, que la plupart de ceux qui ont expliqué les regles du calcul de l'infini, ou en ont négligé les vrais principes, ou les ont présentés d'une maniere très-fausse. Après avoir abusé en Métaphysique de la méthode des Géometres, il ne restoit plus qu'à abuser de la Métaphysique en Géométrie, & c'est ce qu'on a fait. Non seulement quelques Auteurs ont cru pouvoir introduire dans la Géométrie transcendante une Logique ténébreuse, qu'ils ont nommée fablime; ils ont même prétendu la faire fervir à démontrer des vérités dont on étoit déjà certain par d'autres principes. C'étoit le moyen de rendre ces vérités douteuses, si elles avoient pu le devenir. On a regardé comme réellement existans dans la Nature les

infinis & les infinimens petits de différens ordres; il étoit néanmoins facile de réduire cette maniere de s'exprimer à des notions communes, fimples & précifes. Si les principes du calcul de l'infini ne pouvoient être foumis à de pareilles notions, comment les conféquences déduites de ces principes par le calcul pourroient-elles être certaines? Cette Philosophie obscure & contentieuse. qu'on a cherché à introduire dans le siege même de l'évidence, est le fruit de la vanité des Auteurs & des lecteurs. Les premiers sont flattés de pouvoir répandre un air de mystere & de sublimité fur leurs productions; les autres ne haïssent pas l'obscurité, pourvu qu'il en résulte une apparence de merveilleux, mais le caractère de la vérité est d'être fimple.

Au reste, en supposant même que lesprincipes métaphysiques dont on peut faire usage en Géométrie, soient revétus de toute la certitude & la clartépossible, il n'y a guére de propositions géométriques qu'on puisse démontrer rigoureusement avec le seul secours de cesprincipes. Presque toutes demandent, sion peut parler de la sorte, la toise ou lele calcul, & quelquefois l'un & l'autre. Cette maniere de démontrer paroîtra peut-être bien matérielle à certains efprits; mais c'est presque toujours la seule qui soit sûtre pour arriver à des combinaisons & à des résultats exacts.

Il femble que les grands Géometres devroient être excellens Métaphysiciens, au moins fur les objets dont ils s'occupent; cependant il s'en faut bien qu'ils le soient toujours. La Logique de quelques-uns d'entr'eux est renfermée dans leurs formules, & ne s'étend point au-On peut les comparer à un homme qui auroit le fens de la vue contraire à celui du toucher, ou dans lequel le fecond de ces sens ne se perfectionneroit qu'aux dépens de l'autre. Ces mauvais Métaphysiciens, dans une Science où il est si facile de ne pas l'être, le seront à plus forte raifon infailliblement, comme l'expérience le prouve, fur les matieres où ils n'auront point le calcul pour guide. Ainsi la Géométrie qui mesure les corps, peut servir en certains cas à mesurer les esprits même.

Non feulement l'esprit métaphysique & l'esprit géometre ne se rencontrent pas toujours ensemble; il y a même

moins d'union & d'affinité qu'on ne s'imagine entre deux genres d'esprit que le vulgaire croit être fort analogues. celui du Jeu & celui de la Géométrie. L'esprit géometre est sans doute un esprit de calcul & de combinaison, mais de combination scrupuleuse & lente, qui examine l'une après l'autre toutes les parties de fon objet, qui les compare fuccessivement entr'elles, qui prend garde de n'en omettre aucune, & de les rapprocher par toutes leurs faces; en un mot qui ne fait qu'un pas à la fois, & qui a soin de le bien assurer avant que de passer au suivant. L'esprit du jeu est un esprit de combinaison rapide, qui embrasse d'un coup d'œil & comme d'une maniere vague un grand nombre de cas, dont quelques - uns même peuvent lui échapper, parce qu'il est moins assujetti à des regles qu'il n'est une espece d'instinct perfectionné par l'habitude. D'ailleurs le Géometre peut se donner tout le tems nécessaire pour résqudre ses problèmes; il fait un effort, se repose, & repart de la avec de nouvelles forces; le joueur est obligé de réfoudre ses problèmes sur le champ, & de faire dans un tems fixé & très-court, H 5

tout l'usage possible de son esprit. It n'est donc pas surprenant qu'un grand Géometre soit souvent un joueur trèsmédiocre.

Nous n'examinerons point une autre question qui n'a qu'un rapport très-indirect à notre sujet; si les Mathématiques donnent à l'esprit de la dureté & de la féchereffe? Nous nous contenterons de dire, que si la Géométrie (comme on l'a prétendu avec affez de raison) ne redresse que les esprits droits, elle ne desseche & ne refroidit austi que les esprits déjà préparès à cette opération par la nature. Mais une autre question, peut-être plus importante & plus difficile, c'est de savoir quel genre d'esprit doit obtenir par sa supériorité le premier rang dans l'estime des hommes; celui qui excelle dans les Lettres, ou celui qui se distingue au même degré dans les Sciences? Cette question est décidée tous les jours en faveur des Lettres (àla - vérité sans intérêt) par une foule d'Ecrivains fubalternes, incapables, je ne dis pas d'apprécier Corneille & de lire Newton, mais de juger Campistron & d'entendre Euclide. Pour nous, plus timides ou plus justes, nous avouerons

que la supériorité en ces deux genres nous paroît d'un mérite égal. D'ailleurssi le Littérateur & le Bel-esprit du premier ordre a plus de partisans parce
qu'il a plus de juges, celui qui recule
les limites des Sciences a de son côté desjuges & des partisans plus éclairés. Quiauroît à choisir d'être Newton ou Corneille, feroit bien d'être embarrassé, oune mériteroit pas d'avoir à choisir.

## 0000000000000000

## XVI.

## MECHANIQUE

Es principes de la Géométrie & ceux de l'Algebre renferment tour ce dont le Philosophe a befoin pour arriver à la Méchanique. Cette Science mérite de nous arrêter.

Il réfulte de ce que nous avons dit ailleurs for la clarté & l'utilité des notions abstraites, (l') que pour traiter faivant la meilleure méthode; possible quelque partie des Mathématiques que ce soit (nous pourrions même dire quel-

<sup>(1)</sup> Voyer le Discours Préliminaire de l'Encyclopédia.

Tim. I. pag. 44.

H 6

que Science que ce puisse être), il est nécessaire non seulement d'y introduire & d'y appliquer autant qu'il se peut, des connoissances puisses dans des Sciences plus abstraites, & par conséquent plus simples, mais encore d'envisager de la maniere la plus abstraite & la plus simple qu'il se peus particulier de cette Science; de ne rien supposer, ne rien admettre dans cet objet, que les propriétés que la Science même qu'on traite y suppose. De la résultent deux avantages: les principes reçoivent toute la clarté dont ils sont susceptibles : ils se trouvent d'ailleurs réduits au plus petit nombre possible, & par ce moyen ils ne peuvent manquer, comme nous l'avons dit encore, d'acquérir en même tems plus d'étendue.

On a pensé depuis long-tems; & même avec succès, à remplir dans les Mathématiques une partie du plan que nous venons de tracer: on a appliqué heureusement l'Algebre à la Géométrie, la Géométrie à la Méchanique, & chacene de ces trois Sciences à toutes les autres, dont elles sont la base & le sontement. Mais on n'a pas été si attentif, ni à réduire les principes de

ces Sciences au plus petit nombre, ni à leur donner toute la clarté qu'on pouvoit desirer. La Méchanique sur tout est celle qu'il paroît qu'on a négligée le plus à cet égard: aussi la plupart de ses principes, ou obscurs par eux-mêmes, ou énoncés & démontrés d'une manière obscure, ont ils donné lieu à plusieurs

questions épineuses.

Le Philosophe Méchanicien doit donc se proposer deux choses; de reculer les limites de la Méchanique, & d'en applanir l'abord: il doit se proposer de plus de remplir en quelque forte un de ces objets par l'autre, c'est-à-dire, non seulement de déduire les principes de la Méchanique des notions les plus claires, mais encore de les étendre en les réduifant: de faire voir tout à la fois. & l'inutilité de plusieurs principes qu'on avoit employés jusqu'ici dans la Méchapique & l'avantage qu'on peut tirer de la combinaison des autres pour le progrès de cette Science. Pour donner une idée des moyens par lesquels on peut remplir ces différentes vues, il ne fera peut-être pas inutile d'entrer ici dans un examen raifonné de la Science dont il est question.

Le mouvement & ses propriétés gé-nérales sont le premier & le principal objet de la Méchanique: cette Science fuppose l'existence du mouvement, & nous la supposerons aussi comme avouée & reconnue de tous les Philosophes. A l'égard de la nature du mouvement, les mêmes Philosophes font là - dessus fort partagés. Rien n'est plus naturel sans doute que de concevoir le mouvement comme l'application fuccessive du mobile aux différentes parties de l'espace indéfini, que nous imaginons comme le lieu des corps: mais cette idée suppose un espace dont les parties soient pénétrables & immobiles : or perfonne n'ignore que les Cartésiens (Secte qui à-lavérité n'existe presque plus aujourd'hui) ne reconnoissent point d'espace distin-gué des corps, & qu'ils regardent l'é-tendue & la matiere comme une même chofe. Il faut convenir qu'en partant d'un pareil principe, le mouvement se-roit la chose la plus difficile à concevoir, & qu'un Cartésien auroit peut-être beau-coup plutôt fait d'en nier l'existence, que de chercher à en définir la nature. Néanmoins, quelque abfurde que nous paroisse l'opinion de ces Philosophes, &

quelque peu de clarté & de précisionqu'il y ait dans les principes métaphysiques sur lesquels ils s'efforcent de l'appuyer, nous n'entreprendrons point de la résuter ici: nous nous contenterons, en nous attachant aux notions commens, de concevoir l'espace indésini comme le lieu des corps, soit réel, soit supposé, & de regarder le mouvement comme le transport du mobile d'un lieu dans un autre.

La confidération du mouvement entre quelquefois dans les recherches de Géométrie pure; ainsi on imagine souvent les lignes droites ou les courbes. comme engendrées par le mouvement continu d'un point, les surfaces par le mouvement d'une ligne, les folides enfin par celui d'une furface. Mais il v a entre la Méchanique & la Géométrie cette différence, non feulement que dans celle-ci la génération des figures par le mouvement, est pour ainsi dire arbitraire & de pure élégance, mais encore que la Géométrie ne considere dans le mouvement que l'espace parcouru, au-lieu que dans la Méchanique on a de plus égard au tems que le mobile emploie à parcourir cet espace.

On ne peut comparer ensemble deux choses d'une nature différente, telles que l'espace & le tems: mais on peut comparer le rapport des parties du tems a-vec celui des parties de l'espace parcouru. Le tems par fa nature coule uniformément, & la Méchanique suppose cette uniformité. Du reste, sans connoître le tems en lui-même, & sans en avoir de mesure précise, nous ne pouvons représenter plus clairement le rapport de ses parties, que par celui des portions d'une ligne droite indéfinie. On peut donc comparer le rapport des parties du tems à celui des parties de l'espace parcouru, comme on compare en Géométrie le rapport des parties d'une ligne à celui des parties d'une autre ligne : d'où il est aisé de voir que par l'application seule de la Géométrie & du Calcul, on peut fans le fecours d'aucun autre principe, trouver les propriétés générales du mouvement, varié fuivant une loi quelconque. Mais comment arrive-t-il que le mouvement d'un corps suive telle ou telle loi particuliere ? C'est sur quoi la Géométrie seule ne peut rien nous apprendre, & c'est aussi ce qu'on peut regarder comme le premier Problème qui appartienne immédiatement à la Méchanique. On voit d'abord fort clairement, qu'un corps ne peut se donner le mouvement à lui-même. Il ne peut donc être tiré du repos que par l'action de quelque caufe étrangere. Mais continue-t-il à se mouvoir de lui-même, ou a-t-il befoin pour se mouvoir de l'action répétée de la cause? Quelque parti qu'on pût prendre là-dessus, il sera toujours incontestable que l'existence du mouvement étant une fois supposée sans aucune autre hypothese particuliere, la loi la plus simple qu'un mobile puisse observer dans fon mouvement, est la loi d'uniformité, & c'est par conséquent celle qu'il doit suivre. Le mouvement est donc uniforme par sa nature: il est vrai que les preuves qu'on a données jusqu'à préfent de ce principe, ne sont peut-être pas fort convaincantes; le Philosophe fera sentir les difficultés qu'on peut y oppofer, & montrera le chemin qu'on doit prendre pour éviter de s'engages à les réfoudre (m).

Cette loi d'uniformité, essentielle au-

<sup>(</sup>m) Voyez sur cela la premiere partie du Traité de Dyamanique, Art. 6, 7, &t 8, de la nouvelle édition.

mouvement considéréen lui-même, fournit une des meilleures raisons sur lesquelles la mesure du tems par le mouvement uniforme paroisse appuyée. Quoique cette discussion ne soit pas absolument essentielle à la Méchanique, cependant comme elle n'y est pas non plus entièrement étrangere, nous entrerons

ici dans quelque détail à ce sujet.

Comme le rapport des parties du temsnous est inconnu en lui-même, l'unique moyen que nous puissions employer pour découvrir ce rapport, c'est d'en chercher quelqu'autre plus sensible & mieux connu, auquel nous puissions le comparer. On aura donc trouvé la mefure du tems la plus simple, si on vient à bout de comparer, de la maniere la plus fimple qu'il foit possible, le rapport des parties du tems avec celui de tous les rapports qu'on connoît le mieux. De-là il résulte que le mouvement uniforme est la mesure du tems la plus simple. Car d'un-côté, le rapport des parties d'une ligne droite est celui que nous saisissons le plus facilement; & de l'autre il n'est point de rapports plus aises à comparer entr'eux, que des rapports égaux. Or dans le mouvement uniforme, le rapport des parties du tems est égal à celui des parties correspondantes de la ligne parcourae. Le mouvement uniforme nous donne donc tout à la fois le moyen, & de comparer le rapport des parties du tems au rapport qui nous est le plus sensible, & de faire cette comparaison de la maniere la plus simple: nous trouvons donc dans le mouvement uniforme la mesure la plus mouvement uniforme la mesure la plus

simple du tems.

Je dis outre cela que la mesure du tems par le mouvement uniforme, est indépendamment de sa simplicité, celle dont il est le plus naturel de penser à se fervir. En effet, comme il n'y a point de rapport que nous connoifions plus: exactement que celui des parties de l'efpace, & qu'en général un mouvement quelconque dont la loi feroit donnée, nous conduiroit à découvrir le rapport des parties du tems, par l'analogie connue de ce rapport avec celui des parties de l'espace parcouru; il est clair qu'un: tel mouvement feroit la mesure du tems la plus exacte, & par conféquent celle qu'on devroit mettre en usage préférablement à toute autre. Donc s'il y a. quelqu'espece particuliere de mouvement, où l'analogie entre le rapport des parties du tems & celui des parties de l'espace parcouru, soit connue indépendamment de toute hypothese & par la nature du mouvement même, & que cette espece particuliere de mouvement foit la feule à qui cette propriété appartienne, elle fera nécessairement la mesure du tems la plus naturelle. Or il n'y a que le mouvement uniforme qui réunisse les deux conditions dont nous venons de parler. Car le mouvement d'un corps est uniforme par lui même: il ne devient accéléré ou retardé qu'en vertu d'une cause étrangere, & alors il est susceptible d'une infinité de loix différentes de variation. La loi d'uniformité, c'est-à-dire, l'égalité entre le rapport des tems & celui des espaces parcourus, est donc une propriété du mouvement confidéré en lui-même. Le mouvement uniforme n'en est par-là que plus analogue à la durée, & par conséquent plus propre à en être la mesure, puisque les parties de la durée se succedent aussi constamment & uniformément. Au contraire, toute loi d'accélération ou de diminution dans le mouvement, est arbitraire, pour ainsi dire, & dépendante de

circonstances extérieures. Le mouvement non uniforme ne peut être par conféquent la mesure naturelle du tems. Car en premier lieu, il n'y auroit pas de raison pourquoi une espece particuliere de mouvement non uniforme fût la mesure premiere du tems plutôt qu'une autre. En second lieu, on ne pourroit mesurer le tems par un mouvement non uniforme, fans avoir découvert auparavant par quelque moyen particulier, l'analogie entre le rapport des tems & celui des espaces parcourus, qui conviendroit au mouvement proposé. D'ailleurs, comment connoître cette analogie autrement que par l'expérience, & l'expérience ne supposeroit-elle pas qu'on eût déjà une mesure du tems fixe & certaine?

Mais le moyen de s'affurer, dira-t-on, qu'un mouvement foit parfaitement uniforme } Je répons d'abord, qu'il n'y a non plus aucun mouvement non uniforme dont nous fachions exactement la loi, & qu'ainfi cette difficulté prouve feulement que nous ne pouvous connoître exactement & en toute rigueur le rapport des parties du tems; mais il ne s'enfuit pas de-là, que le

mouvement uniforme n'en foit, par sa nature seule, la premiere & la plus simple mesure. Aussi ne pouvant avoir de mesure du tems précise & rigoureuse, c'est dans les mouvemens à peu près uniformes que nous en cherchons la mefure au moins approchée. Nous avons trois moyens de juger qu'un mouvement est à peu près unisorme : 1. Quand le corps qui se meut parcourt des espaces égaux, dans des tems que nous avons lieu de juger égaux; & nous avons lieu de juger les tems égaux, quand nous ayons observé par une experieuce réitérée, qu'il se passe durant ces tems des effets semblables, que nous avons lieu de juger devoir durer également longtems: ainsi nous avons lieu de juger que les tems qu'une même clepsidre met à se vuider, sont égaux : si donc pendant ces tems un corps parcourt des efpaces égaux, nous avons lieu de juger que son mouvement est uniforme. Quand nous avons lieu de croire que l'effet de la cause accélératrice ou retardatrice, s'il y en a une, ne peut être qu'insensible : c'est par la réunion de ces deux moyens qu'on a jugé que le mouvement de la Terre autour de son

axe est uniforme; & cette supposition non seulement n'est point contredite par les autres phénomenes célestes, mais elle paroît même s'y accorder parfaitement. 3. Quand nous comparons le mouvement dont il s'agit à d'autres mouvemens, & que nous observons la mê-me loi dans les uns & les autres. Ainsi, si plusieurs corps se meuvent de maniere que les espaces qu'ils parcourent durant un même tems foient toujours entr'eux; ou exactement, ou à peu près dans le même rapport, on juge que le mouvement de ces corps est ou exactement. ou au moins à très peu près uniforme. Car si un corps qui se meut uniformément parcourt un certain espace durant un tems pris à volonté, & qu'un autre corps, se mouvant aussi uniformément, parcoure un autre espace pendant le même tems, le rapport des espaces sera toujours le même, foit que les deux corps aient commencé à se mouvoir dans le même instant, ou dans des inftans différens; & le mouvement uniforme est le seul qui ait cette propriété. C'est pourquoi, si on divise le tems en parties quelconques, égales ou inégales à volonté, & fi on trouve que les efpaces parcourus par deux corps durant une même partie de ce tems, font toujours dans le même rapport; plus le nombre des parties du tems fera grand, plus on fera en droit de conclure que le mouvement de chaque corps est uniforme.

Aucun de ces trois moyens n'est exact dans la rigueur géométrique; mais ils suffisent, sur-tout quand ils sont répétés & réunis, pour tirer une conclusion valable, finon fur l'uniformité absolue du mouvement, au moins sur l'uniformité très approchée.

Après cette digression, qui même à proprement parler n'en est pas une, fur la mesure du tems par le mouvement, revenons aux principes de la

Méchanique.

La force d'inertie, c'est-à-dire, la propriété qu'ont les corps de perfévérer dans leur état de repos ou de mouvement, étant une fois établie, il est clair que le mouvement, qui a besoin d'une cause pour commencer au moins à exister, ne fauroit non plus être accéléré ou retardé que par une cause étrangere Or quelles font les causes capables de produire ou de changer le mouvement dans les corps? Nous n'en connoissons jufqu'à préfent que de deux fortes. Les unes se manisestent à nous en même tems que l'esse qu'elles produisent, ou plutôt dont elles font l'occasion: ce sont celles qui ont leur source dans l'action sensible à mutuelle des corps, résiltante de leur impénétrabilité: elles se réduisent à l'impulsion & à quelques autres actions dérivées de celles-la. Toutes les autres causes ne se sont connoître que par leur effet, & nous en ignorons entiérement la nature: telle est la cause qui fait tomber les corps pesans vers le centre de la Terre, & celle qui retient les planetes dans leurs orbites.

Nous verrons bientôt comment on peut déterminer les effets de l'impulsion, ce des causes qui peuvent s'y rapporter. Pour nous en tenir ici à celles de la seconde espece, il est clair que lorsqu'il est question des effets produits par de telles causes, ces effets doivent toujours étre donnés indépendamment de la connoissance de la cause, puisqu'ils ne peuvent en être déduits. C'est ainsi que sans connoître la cause de la pesanteur, nous apprenons par l'expérience que les espaces décrits par un corps qui tombe, sont entr'eux comme les quar

Tome IV.

rés des tems. En général, dans les mouvemens variés dont les causes sont inconnues, il est évident que l'effet produit par la cause, soit dans un tems fini, soit dans un instant, doit toujours être donné par l'équation entre les tems & les efpaces: cet effet une fois connu, & le principe de la force d'inertie supposé, on n'a plus besoin que de la Géométrie seule & du Calcul, pour découvrir les propriétés de ces fortes de mouvemens, Pourquoi donc aurions-nous recours à ce principe dont tout le monde fait usage aujourd'hui, que la force accélératrice ou retardatrice est proportionnelle à l'élément de la vîtesse? principe appuyé sur cet unique axiome vague & obscur, que l'effet est proportionnel à sa cause. Nous n'examinerons point si ce principe est de vérité nécessaire; nous avouerons seulement que les preuves qu'on en a apportées jusqu'ici, ne nous paroissent pas hors d'atteinte: nous ne l'adopterons pas non plus, avec quelques Géometres comme de vérité purement contingente; ce qui ruineroit la certitude de la Méchanique, & la réduiroit à n'être plus qu'une Science expérimentale: nous nous contenterons d'observer, que vrai ou douteux; clair ou obscur, il est inutile à la Méchanique, & que par conséquent il doit en être banni.

Nous n'avons fait mention jusqu'à préfent, que du changement produit dans la vîtesse du mobile par les causes capables d'altérer son mouvement; & nous n'avons point encore cherché ce qui doit arriver, fi la cause motrice tend à mouvoir le corps dans une direction différente de celle qu'il a déjà. Tout ce que nous apprend dans ce cas le principe de la force d'inertie, c'est que le mobile ne peut tendre qu'à décrire une liane droite. & à la décrire uniformément: mais cela ne fait connoître ni sa vîtesse ni sa direction. On est donc obligé d'avoir recours à un fecond principe, c'est celui qu'on appelle la composition des mouvemens, & par lequel on détermine le mouvement unique d'un corps qui tend à se mouvoir suivant différentes directions à la fois avec des vîtesses données. Dans la démonstration que le Philosophe donnera de ce principe, il tâchera d'une part d'éviter toutes les difficultés auxquelles font sujettes les démonstrations qu'on en donne communément, & en même tems de ne pas déduire d'un grand nombre de propositions compliquées, un principe qui étant l'un des premiers de la Méchanique. doit nécessairement être appuyé sur des

preuves fimples & faciles.

Comme le mouvement d'un corps qui change de direction, peut être regardé comme composé du mouvement qu'il avoit d'abord & d'un nouveau mouvement qu'il a reçu, de même le mouvement que le corps avoit d'abord, peut être regardé comme composé du nouveau mouvement qu'il a pris, & d'un autre qu'il a perdu. De-là il s'ensuit que les Loix du Mouvement changé par quelques obstacles que ce puisse être, dépendent uniquement des loix du mouvement détruit par ces mêmes obstacles. Car il est évident qu'il suffit de décomposer le mouvement qu'avoit le corps avant la rencontre de l'obstacle, en deax autres mouvemens, tels que l'obstacle ne nuise point à l'un, & qu'il anéantisse l'autre. Par-là on peut non feulement démontrer les loix du mouvement changé par des obstacles insurmontables, les seules qu'on ait trouvées jusqu'à présent par cette méthode; on peut encore déterminer dans quel ças le monvement est détruit par ces mêmes, obstacles. A l'égard des loix du mouvement changé par des obstacles qui ne font pas infurmontables en eux-mêmes, il est clair par la même raison, qu'en général il ne faut pour déterminer ces loix, qu'avoir bien constaté celles de l'équili-

bre.

Or quelle doit être la Loi générale de l'Equilibre des corps? Tous les Géometres conviennent, que deux corps dont les directions font opposées, se font équilibre quand leurs masses sont en raison inverse des vîtesses avec lesquelles ils tendent à se mouvoir; mais il n'est peut-être pas facile de démontrer cette loi en toute rigueur, & d'une maniere qui ne renferme aucune obscurité; aussi la plupart des Géometres ont-ils mieux aimé la traiter d'axiome, que de s'appliquer à la prouver. Cependant, si on y fait attention, on verra qu'il n'y a qu'un feul cas où l'équilibre fe manifeste d'une maniere claire & distincte; c'est celui où les masses des deux corps sont égales & leurs vîtesses égales & oppofées. Le feul parti qu'on puisse prendre, ce me femble, pour démontrer l'équilibre dans les autres cas, est de les réduire, s'il se peut, à ce premier cas sim-

ple & évident par lui-même.

Le principe de l'équilibre, joint à ceux de la force d'inertie & du mouvement composé, nous conduit donc à la folution de tous les problêmes où l'on confidere le mouvement d'un corps, en tant qu'il peut être altéré par un obstacle impénétrable & mobile, c'est-à-dire en général par un autre corps à qui il doit nécessairement communiquer du mouvement pour conserver au moins une partie du fien. De-là ces loix générales de la communication du mouvement, que les-Philosophes ont enfin trouvées, après avoir long-tems ignoré qu'il y en eût, & après s'être long-tems trompé fur les loix véritables.

Si les principes de la force d'inertie, du mouvement composé, & de l'équilibre, font essentiellement différens l'un de l'autre, comme on ne peut s'empêcher d'en convenir; & si d'un autre côté, ces trois principes suffisent à la Méchanique, c'est avoir réduit cette Science au plus petit nombre de principes possible, que d'établir sur ces trois principes toutes les loix du mouvement des corps dans des circonstances quelconques.

A l'égard des démonstrations de ces principes en eux-mêmes; le plan qu'on doit fuivre pour leur donner toute la clarté & la simplicité dont elles sont susceptibles, est de les déduire toujours de la confidération seule du mouvement. envisagé de la maniere la plus simple & la plus claire. Tout ce que nous voyons bien distinctement dans le mouvement d'un corps, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, c'est qu'il parcourt un certain espace, & qu'il emploie un certain tems à le parcourir. C'est donc de cette seule idée qu'on doit tirer tous les principes de la Méchanique, quand on veut les démontrer d'une maniere nette & précise: en conséquence de cette réflexion, le Philosophe doit, pour ainsi dire, détourner la vue de dessus les sauses motrices, pour n'envisager uniquement que le mouvement qu'elles produifent; il doit sur-tout entiérement proscrire les forces inhérentes au corps en mouvement, êtres obscurs & métaphysiques, qui ne sont capables que de répandre les ténebres sur une Science claire par elle-même.

C'est par cette même raison qu'il s'abftiendra d'entrer dans l'examen de la fa-

menfe question des Forces vives. Cette question qui pendant trente ans a partagé les Géometres, confifte à favoir, si la force des corps en mouvement est proportionnelle au produit de la masse par la vîtesse, ou au produit de la masfe par le quarré de la vîtesse: par exemple, si un corps double d'un autre, & qui a trois fois autant de vîtesse, a dixhuit fois autant de force ou fix fois autant seulement. Malgré les disputes que cette question a causées, l'inutilité parfaite dont elle est pour la Méchanique, doit la bannir d'un Livre d'Elémens; cependant le grand bruit qu'elle a fait, les hommes célebres qui l'ont traitée, l'intérêt que les favans y ont pris, nous déterminent à exposer ici très-succin-tement les principes qui peuvent servir à la réfoudre.

Quand on parle de la force des corps en mouvement, ou l'on n'attache point d'idée nette au mot qu'on prononce, ou l'on ne peut entendre par-là en général, que la propriété qu'ont les corps qui fe meuvent, de vaincre les oblacles qu'ils rencontrent, ou de leur réfister. Ce n'est donc ni par l'espace qu'un corps parcourt uniformément, ni par

le tems qu'il emploie à le parcourir, ni enfin par la confidération simple, unique & abstraite de sa masse & de sa viteffe, qu'on doit estimer immédiatement la force; c'est uniquement par les obstacles qu'un corps rencontre, & par la réfiftance que lui font ces obitacles. Plus l'obstacle qu'un corps peut vaincre, ou auquel il peut résister, est considérable. plus on peut dire que sa force est grande; pourvu que fans vouloir représenter par ce mot un prétendu être qui réside dans le corps, on ne s'en serve que comme d'une maniere abrégée d'exprimer un fait à peu près comme on dit qu'un corps a deux fois autant de vîtesse qu'un autre, au-lieu de dire qu'il parcourt en tems égal deux fois autant d'efpace, fans prétendre pour cela que ce mot de vitesse représente un être inhérent au corps.

Ceci bien entendu, il est clair qu'on peut opposer au mouvement d'un corps trois fortes d'obstacles: ou des obstacles invincibles qui anéantissent tout-à fair son mouvement, quel qu'il puisse stre cou des obstacles qui n'ayent précisément que la résistance nécessaire pour anéantir le mouvement du corps, & qui l'a-

néantiffent dans un instant; c'est le cas de l'équilibre : ou enfin des obstacles quianéantiffent le mouvement peu à peu; c'est le cas du mouvement retardé. Comme les obstacles insurmontables anéantissent également toutes fortes de mouvemens, ils ne peuvent fervir à faireconnoître la force : ce n'est donc quedans l'équilibre, ou dans le mouvement retardé qu'on doit en chercher la mefure. Or tout le monde convient qu'il ya équilibre entre deux corps, quand lesproduits de leurs masses par leurs vîtesfes virtuelles, c'est-à-dire par les vîtesfes avec lesquelles ils tendent à se mouvoir, font égaux de part & d'autre... Donc dans l'équilibre le produit de la masse par la vîtesse, ou, ce qui est la même chose, la quantité de mouvement, peut représenter la force. Tout le monde convient aussi que dans le mouvement retardé, le nombre des obstacles vaincus est comme le quarré de la vîtosse; ensorte qu'un corps qui a fermé un reffort, par exemple, avec une certaine vîtesse, pourra avec une vîtesse double fermer, ou tout à la fois, ou finceffivement, non pas deux, mais quatre ressorts semblables au premier,

neuf avec une vîtesse triple, & ainsi du reste. D'où les partisans des forces vives concluent que la force des corps qui se meuvent actuellement, est en général comme le produit de la masse par le quarré de la vîtesse. Au fond, quel inconvénient pourroit-il y avoir à ce que la mesure des forces fût différente dans l'équilibre & dans le mouvement retardé, puisque si l'on ne veut raisonner que d'après des idées claires, on doit n'entendre par le mot de force, que l'effet produit en furmontant l'obstacle ou en lui résistant ? Il faut avouer cependant, que l'opinion de ceux qui regardent la force comme le produit de la masse par la vîtesse, peut avoir lieu non feulement dans le cas de l'équilibre, mais aussi dans celui du mouvement retardé. fi dans ce dernier cas on mesure la force, non par la quantité absolue des obstacles, mais par la somme des résistances de ces mêmes obstacles. Car on ne fauroit douter que cette fomme de réfistances ne soit proportionnelle à la quantité de mouvement, puisque, de l'aveu de tout le monde, la quantité de mouvement que le corps perd à chaque instant, est proportionnelle au pro-

duit de la résistance par la durée infiniment petite de l'instant, & que la somme de ces produits est évidemment la résistance totale. Toute la difficulté se réduit donc à favoir, si on doit mesurer la force par la quantité absolue des obflacles, ou par la fomme de leurs réfistances. Il paroîtroit plus naturel de mefurer la force de cette derniere maniere; car un obitacle n'est tel qu'entant qu'il résiste, & c'est, à proprement parler, la fomme des résistances qui est l'obstacle vaincu; d'ailleurs, en estimant ainfi la force, on a l'avantage d'avoir pour l'équilibre & pour le mouvement retardé une mesure commune. Néanmoins, comme nous n'avons d'idée précife & distincte du mot de force, qu'en restreignant ce terme à exprimer un effet, je crois ou'on doit laisser chacun le maître de se décider comme il voudra là-dessus: & toute la question ne peut plus consister, que dans une discussion métaphysique très-futile, ou dans une dispute de mots plus indigne encore d'occuper des Philosophes.

Tout ce que nous venons de dire fusit pour le faire sentir à nos Lecteurs. Mais une réslexion bien naturelle achéwera de les en convaincre. Soit qu'un

corps ait une fimple tendance à se mouvoir avec une certaine vîtesse, tendance arrêtée par quelque obstacle; soit qu'il se meuve réellement & uniformément avec cette viteffe; foit enfin qu'il commence à se mouvoir avec cette même vitesse, laquelle se consume & s'anéantisse peu à peu par quelque cause que ce puisse être; dans tous ces cas. l'effet produit par le corps est différent. mais le corps confidéré en lui-même n'a rien de plus dans un cas que dans un autre; seulement l'action de la cause qui produit l'effet est différemment appliquée. Dans le premier cas, l'effet se réduit à une simple tendance, qui n'a point proprement de mesure précise. puisqu'il n'en résulte aucun mouvement; dans le second, l'effet est l'espace parcouru uniformément dans un tems donné, & cet effet est proportionnel à la vitesse; dans le troisseme, l'esset est l'espace parcouru jusqu'à l'extinction totale du mouvement, & cet effet est comme le quarré de la vîtesse. Or ces différens effets font évidemment produits par une même cause: donc ceux qui ont dit que la force étoit tantôt comme la vîtesse, tantôt comme son

quarré, n'ont pu entendre parler que de l'effet, quand ils se sont exprimés de la sorte. Cette diversité d'effets, provenans tous d'une même cause, peut fervir, pour le dire en passant, à faire voir le peu de justesse de précision de l'axiome prétendu si souvent mis en usage, sur la proportionalité des causes à leurs effets.

Enfin, ceux mêmes qui ne seroient pas en état de remonter jusqu'aux prin-cipes métaphysiques de la question des forces vives, verront aifément qu'elle n'est qu'une dispute de mots, s'ils confiderent que les deux partis font d'ailleurs entiérement d'accord fur les principes fondamentaux de l'équilibre & du mouvement. Qu'on propose le même Problème de Méchanique à résoudre à deux Géometres, dont l'un foit adverfaire & l'autre partisan des forces vives, leurs folutions, fi elles font bonnes, feront toujours parfaitement d'accord: la question de la mesure des forces est donc entiérement inutile à la Méchanique . & même fans aucun objet réel. Auffi n'auroit-elle pas sans doute enfanté tant de volumes, fi on se fût attaché à distinguer ce qu'elle renfermoit de

clair & d'obscur. En s'y prenant ainsi, on n'auroit eu besoin que de quelqueslignes pour décider la question: mais il semble que la plupart de ceux qui ont traité cette matière, ayent craint de la

traiter en peu de mots.

La réduction de toutes les Loix de la Méchanique à trois, celle de la force d'inertie, celle du mouvement composé, & celle de l'équilibre, peut servir à résoudre le grand Problème Métaphyfique, propofé depuis peu par une des plus célebres Académies de l'Europe, si les Loix du mouvement & de l'équilibre des corps sont de vérité néces-saire ou contingente? Pour fixer nos idées fur cette question, il faut d'abord la réduire au feul fens raisonnable qu'elle puisse avoir. Il ne s'agit pas de décider fi l'Auteur de la Nature auroit pu lui donner d'autres loix que celles que nous y observons : dès qu'on admet un Etre intelligent, capable d'agir fur la matiere, il est évident que cet Etre peut à chaque instant la mouvoir & l'arrêter à son gré, ou fuivant des loix uniformes, ou fuivant des loix qui soient différentes pour chaque instant & pour chaque partie de matiere : l'expérience continuelle

des mouvemens de notre corps , nous prouve affez que la matiere, foumife à la volonté d'un principe pensant, peut s'écarter dans fes mouvemens de ceux qu'elle auroit véritablement si elle étoit abandonnée à elle-même. La question proposée se réduit donc à favoir si les loix de l'équilibre & du mouvement qu'on observe dans la Nature, sont différentes de celles que la matiere abandonnée à elle-même auroit suivies ; développons cette idée. Il est de la derniere évidence, qu'en se bornant à supposer l'existence de la matiere & dumouvement, il doit nécessairement réfulter de cette double existence certains effets; qu'un corps mis en mouvement par quelque cause, doit ou s'arrêter au. bout de quelque tems, ou continuer toujours à se mouvoir; qu'un corps qui tend à se mouvoir à la fois suivant les deux côtés d'un parallélogramme, doit nécessairement décrire, ou la diagonale, ou quelqu'autre ligne; que quand plufieurs corps en mouvement fe rencontrent & fe choquent, il doit nécessairement arriver, en conséquence de leur impénétrabilité mutuelle, quelque changement dans l'état de tous ces

corps, ou au moins dans l'état de quelques - uns d'entr'eux. Or des différens effets possibles, soit dans le mouvement d'un corps isolé, soit dans celui de plusieurs corps qui agissent les uns fur les autres, il en est un qui dans chaque cas doit infailliblement avoir lieu, en conféquence de l'existence seule de la matiere, & abstraction faite de tout autre principe différent, qui pourroit modifier cet effet ou l'altérer. Voici donc la route qu'un Philosophe doit fuivre pour résoudre la question dont il s'agit. Il doit tâcher d'abord de découvrir par le raisonnement quelles seroient les Loix de la Statique & de la Méchanique dans la matiere abandonnée à elle-même; il doit examiner enfuite par l'expérience, quelles font ces loix dans l'Univers : si les unes & les autres sont différentes, il en conclura que les Loix de la Statique & de la Méchanique, telle que l'expérience les donne, font de vérité contingente, puisqu'elles seront la suite d'une vo-Îonté particuliere & expresse de l'Etre suprême; si au contraire les loix données par l'expérience s'accordent avec celles que le raisonnement seul a fait

trouver, il en conclura que les loix obfervées sont de vérité nécessaire, nour pas en ce sens que le Créateur n'eût pur établir des loix toutes différentes, mais en ce sens qu'il n'a pas jugé à propos d'en établir d'autres que celles qui réfultoient de l'existence même de la matiere.

Or il est démontré, qu'un corps abandonné à lui-même doit persister éternellement dans son état de repos ou de mouvement uniforme; il est démontré de même, que s'il tend à se mouvoir à la fois fuivant les deux côtés d'un parallélogramme quelconque, la diagonale est la direction qu'il doit prendre de lui-même, &, pour ainfi dire, choifir entre toutes les autres; il est démontré enfin, que toutes les loix de la communication du mouvement entre les corps fe réduisent aux loix de l'équilibre, & que les loix de l'équilibre se réduisent elles-mêmes à celles de l'équilibre de deux corps égaux, animés en sens con-traires de vîtesses virtuelles égales. Dans ce dernier cas les mouvemens des deux corps se détruiront évidemment l'un l'autre; & par une conséquence géométrique il y aura encore nécessairement equilibre, lorsque les masses seront en-

raison inverse des vîtesses. Il ne reste plus qu'à favoir si le cas de l'équilibre est unique, c'est-à-dire, si quand les masses ne seront pas en raison inverse des vîtesses, un des corps devra nécesfairement obliger l'autre à fe mouvoir. Or il est aisé de sentir que des qu'il y a un cas possible & nécessaire d'équilibre, il ne fauroit y en avoir d'autres: fans cela les loix du choc des corps, qui se réduisent nécessairement à celles de l'équilibre, deviendroient indéterminées; ce qui ne fauroit être, puifqu'un corps venant en choquer un autre, il doit nécessairement en résulter un effet unique, fuite indispensable de l'existence & de l'impénétrabilité de ces corps. On peut d'ailleurs démontrer l'unité de la loi d'équilibre par un autre raisonnement, trop mathématique pour être développé dans cet Essai, mais que j'ai tâché de rendre fensible dans un autre Ouvrage (n).

De toutes ces réflexions il s'enfait que les Loix comues de la Statique &: de la Méchanique, font celles qui réfultent de l'exiftence de la matiere & du

<sup>(</sup>n) Traité de Dynamique, Art. 46 & 47: Nenv. Edica-

mouvement. Or l'expérience nous prouve que ces loix s'observent en effet dans les corps qui nous environnent. Donc les loix de l'équilibre & du mouvement, telles que l'observation nous les fait connoître, font de vérité nécessaire. Un Métaphyficien se contenteroit peutêtre de le prouver, en disant qu'il étoit de la sagesse du Créateur & de la simplicité de ses vues, de ne point établir d'autres loix de l'équilibre & du mouvement, que celles qui résultent de l'existence même des corps, & de leur impénétrabilité mutuelle. Mais nous avons cru devoir nous abstenir de cette maniere de raisonner, parce qu'il nous a paru qu'elle porteroit sur un principe trop vague; la nature de l'Etre suprême nous est trop cachée, pour que nous puissions connoître directement ce qui est ou n'est pas conforme aux vues de fa fagesse; nous pouvons seulement entrevoir les effets de cette fagesse dans l'observation des Loix de la Nature, lorsque le raisonnement mathématique nous aura fait voir la simplicité de ces loix, & que l'expérience nous en aura montré les applications & l'étendue.

Cette réflexion peut servir, ce me

semble, à nous faire apprécier les démonftrations que plusieurs Philosophes ont données des loix du mouvement d'après le principe des causes finales, c'est-à-dire d'après les vues que l'Auteur de la Nature a dû se proposer en établissant ces loix. De pareilles démonstrations ne peuvent avoir de force, qu'autant qu'elles font précédées & appuyées par des démonstrations directes & tirées de principes qui foient plus à notre portée; autrement il arriveroit fouvent qu'elles nous induiroient en erreur. C'est pour avoir suivi cette route, pour avoir cru qu'il étoit de la sagesse du Créateur de conserver toujours la même quantité de mouvement dans l'Univers, que Descartes s'est trompé fur les Loix de la Percuffion. Ceux qui l'imiteroient courroient risque, ou de se tromper comme lui, ou de donner pour un principe général ce qui n'auroit lieu que dans certains cas, ou enfin de regarder comme une loi primitive de la Nature, ce qui ne seroit qu'une conséquence purement mathématique de quelques formules.

Quand on demande au reste si les Loix du mouvement sont de vérité nécessaire, il n'est question que de celles par lesquelles le mouvement se communique d'un corps à un autre, & nullement de celles en vertu desquelles un corps paroît se mouvoir sans aucune cause Telles font par exemple d'impulsion. les Loix de la Pesanteur, supposé, comme bien des Pailosophes le croient aujourd'hui, que ces loix n'aient pas l'impulsion pour cause. Dans cette supposition il est évident que les loix dont il s'agit, ne pourroient être en aucun fens de vérité nécessaire ; que la chûte des corps pefans feroit la fuite d'une volonté immédiate & particuliere du Créateur; & que sans cette volonté expresfe , un corps placé en l'air y resteroit en repos. La multitude, il est vrai, accoutumée à voir tomber un corps dès qu'il n'est pas soutenu, croit que cette feule raifon fuffit pour obliger le corps à descendre. Mais il est facile de détruire ce préjugé par une réflexion bien. fimple. Supposons un corps placé sur une table horizontale, pourquoi ne fe meut-il pas horizontalement le long de la table, puisque rien ne l'en empêche? pourquoi ne le meut-il pas de bas en haut, puisque rien ne s'oppose à son

mouvement en ce sens? pourquoi ensin se meut-il de haut en bas présérablement à toute autre direction, puisque par luimême il est évidemment indifférent à se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre? Ce n'est donc pas sans raison que les Philosophes s'éconnent de voir tomber une pierre; & ce phénomene si commun est en effet un des plus surprenans que nous présente la Nature.

La maniere dont agit cette force inconnue, qui fait tomber les corps vers la Terre, n'est guere plus facile à concevoir que la force même. Tous les Philosophes paroissent convenir que la vîtesse avec laquelle les corps qui tombent commencent à fe mouvoir, est absolument nulle: pourquoi donc, quand on foutient un corps pefant qui tend à tomber, éprouve-t-on une résistance qu'on n'éprouve point dans tout autre fens que le fens vertical? On dira peutêtre que dans les instans qui suivent le premier, la vîtesse avec laquelle le corps tend à descendre, augmentera & deviendra finie, au-lieu que dans tout autre fens elle demeure toujours nulle, le corps n'ayant aucune tendance à se mouvoir que dans le feul fens vertical.

On peut, je le veux, expliquer par - là pourquoi un corps pefant qu'on foutient, tombera si on l'abandonne à luimême, mais on n'explique pas encore une fois pourquoi on ne peut le foutenir fans effort. Car la vîtesse finie que le corps doit acquérir dans les instans qui fuivront le premier moment de la chûte, n'existe pas encore en ce premier moment, qui est celui où l'on soutient le corps: elle ne peut donc produire aucune réfistance à vaincre. Dira-t-on que la vîtesse avec laquelle les corps pesans tendent à descendre au premier instant, n'oft pas abfolument nulle, mais feulement très-petite? On se jette alors dans une autre difficulté. Car, suivant l'hypothese généralement admise par les Philosophes, l'action de la pesanteur est continue, & tend à chaque instant à imprimer au corps la même vîtesse qu'au premier instant : ainsi cette vîtesse, si elle étoit finie au premier instant, seroit infinie au bout d'un tems £ni, ce qui est contraire aux observations. Voilà donc un Problème que nous laissons à résoudre aux Méchaniciens Philosophes.

## XVII.

## ASTRONOMIE.

ASTRONOMIE doit fuivre immédiatement la Méchanique, comme étant de toutes les parties de la Phylique la plus certaine. Elle a deux branches, la connoissance des phénomenes céletes, qu'on appelle particuliérement Astronomie, & l'explication de ces phénomenes, qu'on nomme Astronomie physique.

Si quelque Science mérite à tous égards d'être traitée felon la méthode des inventeurs, ou du moins felon celle qu'ils ont pu suivre, c'est sans doute l'Astronomie. Rien n'est peut être plus satisfaisant pour l'esprit humain, que de voir par quelle suite d'observations, de recherches, de combinaisons & de calculs les hommes font parvenus à connoître le mouvement de ce Globe qu'ils habitent, & celui des autres corps de notre Systême Planétaire. La meilleure maniere de traiter les élémens d'Astronomie. est donc d'y supposer, si on peut parler de la forte, un Astronome tombé des nues, & isolé sur la Terre, à qui la nature accorde une affez longue vie pour connoître tout ce que l'observation peut

Tome IV. K

découvrir de phénomenes célestes, & qui ait en même tems les connoissances géométriques nécessaires pour pouvoir tirer de ces phénomenes toutes les connoissances qui en résultent (o). Cette méthode, outre les avantages qu'elle a par elle-même, peut fournir encore des observations très-philosophiques sur les développemens de l'esprit humain, & fur la maniere dont il procede dans ses recherches. Le génie des Philosophes. en cela peu différent de celui des autres hommes, les porte à ne chercher d'abord ni uniformité ni loi dans les phénomenes qu'ils observent. Commencentils à y foupçonner quelque marche réguliere ? ils imaginent aussitôt la plus parfaite & la plus fimple. Bientôt une observation plus suivie les détrompe, & fouvent même les ramene précipitamment à leur premier avis. Enfin une étude longue, assidue, dégagée de préventions & de système, les remet dans les limites du vrai, & leur apprend que

<sup>(</sup>a) Mr. Montucia, de l'Académie Royale des Sciendes de Pruffe, a donné dans l'Hiffaire des Mathématiques que foi l'un traité d'Altronomie, compofé faivant le plan que nous propofins ici, Veyez le Tome 1, de cel Orgivage, p. 145. Ét faix,

pour l'ordinaire la loi des phénomenes n'est ni affez peu composée pour être apperçue tout-2-coup, ni aussi irréguliere qu'on pourroit le penser; que chaque effet venant toujours du concours de plusieurs causes, la maniere d'agir de chacune est simple, mais que le résultat de leur action réunie est compliqué quoique régulier, & que tout se réduit à décomposer ce résultat pour en démêler les différentes parties. Parmi une infinité d'exemples qu'on pourroit apporter de ce que nous avançons ici, le mouvement des Planetes en fournit un bien frappant. A peine a-t-on foupçonné que les Planetes se mouvoient circulairement, qu'on leur a fait décrire des cercles parfaits & d'un mouvement uniforme, d'abord autour de la Terre, puis autour du Soleil comme centre; l'observation ayant montré bientôt après que les Planetes étoient tantôt plus, tantôt moins éloignées du Soleil, on a déplacé cet astre du centre des orbites, mais fans rien changer ni à la figure circulaire, ni à l'uniformité de mouvement qu'on avoit supposées; on s'est apperçu ensuite que les orbites n'é-toient ni circulaires, ni décrites uniformement, & on leur a donné la figure Kз

elliptique, la plus fimble des ovales que nous connoidions; enfin on a vu que cette figure ne répondoit pas encore à tout; que plufieurs des Planetes, entrautres Saturne, Jupiter & la Lune ne s'y affujettission a tâché découvrir la loi de leurs inégalités, & c'est le grand objet qui occupe aujourd'hui les Savans.

Ainsi des élèmens d'Astronomie, composés suivant la méthode des inventeurs, ce conformément au plan que nous proposons, montreroient comment on est parti d'abord des hypotheses les plus simples pour rendre raison des phénomenes; comment on a ensuite rectifié ces hypotheses à mesure que les phénomenes ont été mieux connus; & comment ensin on est parvenu insensiblement à porter l'Astronomie au point de persection où nous la vovons.

Mais fil'Aftronomie est une des Sciences qui font le plus d'honneur à l'esprit humain, l'Astronomie physique est une de celles qui en sont le plus à la Philosophie moderne. La recherche des causes des phénomenes célestes, dans laquelle on fait aujourd'hui tant de progrès, n'est pas d'ailleurs une spéculation

ftérile, & dont le mérite se borne à la grandeur de son objet & à la difficulté de le faisir. Cette recherche doit conribuer encore très, efficacement à l'avancement rapide de l'Astronomie proprement dite. Car on ne pourra fe flutter-d'avoir trouvé les véritables causes des mouvemens des Planetes, que lorfqu'on pourra affigner par le calcul les effets que peuvent produire ces caules, & faire voir que ces effets s'accordent avec ceux que l'observation nous a dévoilés. Or la combinaifon de ces effets est affez considérable, pour qu'il en reste encore beaucoup à découvrir; par confequent, des qu'une fois on en connostra bien le principe, les conclusions géométriques que l'on en déduira, feront en peu de tems appercevoir & prédire même des phénomenes cachés & fugitifs, qui auroient peut être eu besoin d'un long travail pour être connus, démêlés & fixés par l'observation seule.

Soit que les Anciens ne fuffent pas affez, exactement inftruits des phénomenes céleftes pour entreprendre de les expliquer en détail; foit que leur Phyfique, confiftat, plus dans la recherche des faits que dans celle des causes; soit

enfin qu'ils n'eussent pas fait assez de progrès dans les Sciences Physico-Mathématiques, pour être en état de réduire aux Loix de la Méchanique les mouvemens des corps céleftes; leurs Ouvrages n'ont presque été d'aucun secours fur ce point aux Philosophes qui font venus depuis. Il est vrai que les différentes hypotheses imaginées par les Modernes pour expliquer le Systême du Monde, l'avoient déjà été par les Anciens; & on n'en fera pas furpris, fi on considere qu'en ce genre les hypotheses vraisemblables se présentent affez naturellement à l'esprit, que les combinaisons d'idées générales doivent être bientôt épuisées, & par une espece de révolution forcée, être fuccessivement remplacées les unes par les autres. C'est par cette raifon fans doute, que nous n'avons aujourd'hui dans notre Physique presqu'aucun principe général, dont l'énoncé ou du moins le germe ne se trouve chez les Anciens. C'est peut-être auffi pour cela que la Philosophie moderne s'est rapprochée sur plusieurs points de ce qu'on a pensé dans le pre-mier âge de la Philosophie; parce qu'il femble que la premiere impression de

la nature est de nous donner des idées justes, qu'on abandonne bientôt par incertitude ou par amour de la nouveauté, & auxquelles enfin on est forcé de revenir. Quoi qu'il en foit, ce que les Anciens ont imaginé fur le Systême du Monde, ou du moins ce qui nous reste de leurs opinions là-dessas, est si vague & si mal prouvé, qu'on n'en fauroit tirer aucune lumière réelle. On n'y trouve point ces détails précis, exacts & profonds, qui font la pierre de touche de la vérité d'un Système, & que certains Auteurs affectent d'en appeller l'appareil, mais qui en font réellement le corps & la fubitance, parce qu'ils en renferment les preuves les plus fubtiles & les plus incontestables, & qu'ils en font par conféquent la difficulté & le mérite. Qu'importe à l'honneur de Copernic, que quelques anciens Philosophes aient cru le mouvement de la Terre, si les preuves qu'ils en donnoient n'ont pas été suffisantes pour empêcher le plus grand nombre de croire le mouvement du Soleil? Qu'importe à la gloire de Newton, qu'Empédocle ou d'autres aient eu quelques idées vagues & informes du Système de la Gravitation, quand ces idées ont été dénuées des preuves nécessaires pour les appuyer? En vain un Savant illustre, en 
revendiquant nos hypotheses & nos 
opinions à l'ancienne Philosophie, a 
cru la venger d'un mépris injuste, que 
les vrais Savans & les bons Esprits n'ont 
jamais eu pour elle. Sa Dissertation sur 
ce sujet, ne fait, ce me semble, ni beaucoup de tort aux Modernes, ni beaucoup d'honneur aux Anciens, mais seulement beaucoup à l'érudition & aux 
lumieres de son Auteur (p).

Descartes, ce Philosophe à qui les Sciences & l'Esprit Humain ont tant d'obligation, dont les erreurs même étoient au dessus de son fiecle, & n'ont été que trop long-tems au dessus du nôtre, est proprement le premier qui ait traité du Système du Monde avec quelque soin & quelqu'étendue. Dans un tems où les Observations Astronomiques, la Méchanique & la Géométrie étoient encore très-imparfaites, il imagina pour expliquer les mouvemens des Planetes, l'ingénieux & célebre Système.

<sup>(</sup>p) Voyen les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettes, Tom. 18. 24g. 97.

tême des tourbillons. La matiere subtile, disoit ce Philosophe, se meut circulairement autour du Soleil; en vertu de ce mouvement elle a une force centrifuge; en vertu de cette force, toutes les parties du fluide mu en tourbillon tendent à s'éloigner du Soleil; elles doivent donc imprimer aux Planetes une tendance vers cet astre, c'est-à-dire dans un fens contraire à la direction de la force centrifuge; par la même raison qu'un fluide qui pese de haut en bas tend à pousser de bas en haut les corps qu'on y plonge, & les y pousse eneffet, s'ils tendent de haut en bas avec moins de force que lui. La Philosophie an-cienne & moderne n'a peut être rien imaginé de plus simple en apparence & de plus naturel que cette hypothese. Mais si avant l'examen elle paroît conforme au gros des phénomenes, les détails & l'examen approfondi de ces mêmes phénomenes font bientôt vois qu'elle ne peut subsister; c'est ce qui a obligé Newton d'y substituer l'hypothese de la gravitation universelle, qui moins féduisante peut-être au premier coup d'œil, a presque cessé d'être une hypothese par fon accord admirable a-K 5

vec les observations astronomiques.

Parmi les différentes suppositions que nous pouvons imaginer pour expliquer un effet, les feules dignes de notre examen font celles qui par leur nature nous fournissent des moyens infaillibles de nous affurer si elles sont vraies. Le Systême de la gravitation est de ce nombre, & mériteroit par cela feul l'attention des Philosophes. On n'a point à craindre ici cet abus du Calcul & de la Géométrie, dans lequel les Physiciens ne font que trop fouvent tombés pour défendre ou pour combattre des hypotheses. Les Planetes étant supposées se mouvoir, ou dans le vuide, ou au moins dans un espace non résistant, & les forces par lesquelles elles agissent les unes fur les autres étant connues, c'est un problême purement mathématique, que de déterminer les phénomenes qui en doivent naître: on a donc le rare avantage de pouvoir juger irrévocablement du Systême Newtonien, & cet avantage ne fauroit être faifi avec trop d'empressement: il seroit à souhaiter que toutes les questions de la Physique pusseur être aussi incontestablement décidées. Ainfi on ne pourra regarder comme vrai

le Systême de la gravitation, qu'après s'être affuré par des calculs précis qu'il répond exactement aux phénomenes; autrement l'hypothese Newtonienne ne mériteroit aucune préférence sur celle des tourbillons, par laquelle on explique à-la-vérité bien des circonstances du mouvement des Planetes, mais d'une maniere si incomplette, & pour ainsi dire si lâche, que si les phénomenes étoient tout autres qu'ils ne font, on les expliqueroit toujours de même, trèsfouvent aussi bien, & quelquefois mieux. Le Système de la gravitation ne nous permet aucune illusion de cette espece; un feul article où l'observation démentiroit le calcul, feroit écrouler l'édifice, & relégueroit la théorie Newtonienne dans la classe de tant d'autres, que l'imagination a enfantées, & que l'analyfe a détruites.

L'accord qu'on a remarqué entre les phénomenes céleftes & les calculs fondés fur le Syftème de la gravitation, accord qui fe vérifie tous les jours de plus en plus, femble avoir pleinement décidé les Philosophes en faveur de ce Syftème. Les preuves en font répandues-dans une infinité d'Ouvrages, &

le précis de ces preuves doit se trouver dans des élémens de Philosophie. C'est par un pareil examen, par une analyse rigoureuse des faits, qu'il faut juger la Philofophie Newtonienne, & non par des raisonnemens métaphysiques, aussi peu propres à détruire une hypothese qu'à l'établir. Ne pouvant entrer ici dans ce détail, nous nous bornerons à exposer ce qu'il nous semble qu'on doit penser en général du Système de la gravitation, des applications qu'on en a faites, & de l'extension plus ou moins grande qu'on lui a donnée.

Les Observations Astronomiques démontrent que les Planetes se meuvent ou dans le vuide, ou dans un milieu fort tare, ou enfin, comme l'ont prétendu quelques Philosophes, dans un milieu fort denfe qui ne réliste pas (ce qui seroit néanmoins très-difficile à concevoir); mais quelque parti qu'on prenne fur la nature du milieu dans lequel les Planetes se meuvent, il est au moins constant par l'observation, qu'elles ont une tendance vers le Soleil. Ainsi la gravitation des Planetes vers le Soleil, quelle qu'en foit la cause, est un fait

qu'on doit regarder comme démontré. ou rien ne l'est en Physique. La gravitation des Planetes secondaires ou satellites vers leurs Planetes principales, est un second fait évident & démontré par les mêmes raisons & par les mêmes faits. Les preuves de la gravitation des Planetes principales vers leurs fatellites ne font pas en aussi grand nombre, mais elles fuffifent cependant pour nous faire reconnoître cette gravitation. Les phénomenes du flux & reflux de la Mer. & fur-tout ceux de la précession des équinoxes, fi bien d'accord avec les obfervations, prouvent invinciblement que la Terre tend vers la Lune. Nous n'avons pas (du moins jusqu'ici) de semblables preuves pour les autres fatellites; mais l'analogie seule ne suffit elle pas pour nous faire conclure que l'action entre les Planetes & leurs fatellites est réciproque ? On peut à-la-vérité abuser en Physique de cette maniere de raisonner. pour s'élever quelquefois à des conclufions trop générales; mais il femble, ou qu'il faut absolument renoncer à l'analogie, ou que tout concourt ici pour nous engager à en faire usage.

Si l'action est réciproque entre cha-K 7

que Planete & ses satellites, elle ne paroît pas l'être moins entre les Planetes premieres. Indépendamment des raifons tirées de l'analogie, qui ont à-la-vérité moins de force ici que dans le cas dont on vient de parler, mais qui pourtant en ont encore, il est certain que Saturne éprouve dans fon mouvement des variations fensibles; & il est fort vraisemblable que Jupiter est la principale cause de ces variations. Le tems seul. il est vrai, pourra nous éclairer pleinement fur ce point, les Géometres & les Astronomes n'ayant encore ni des observations affez complettes fur les mouvemens de Saturne, ni une théorie affez exacte des dérangemens que Jupiter lui caufe. Mais il y a beaucoup d'apparence que Jupiter, qui est fans comparaison la plus grosse de toutes les Planetes, entre au moins pour beaucoup dans la cause de ces dérangemens. Nous difons pour beaucoup & non pour tout; car outre une cause dont nous parlerons bientôt, l'action des cinq fatellites de Saturne pourroit encore produire quelque dérangement dans cette Planete; & peut-être sera-t-il nécessaire d'avoir égard à l'action des fatellites

pour déterminer entiérement & avec exactitude toutes les inégalités du mouvement de Saturne, aussi bien que celles

de Jupiter.

Si les satellites agissent sur les Planetes principales, & fi celles-ci agissent les unes fur les autres, elles agissent donc aussi sur le Soleil; c'est une conséquence assez naturelle. Mais jusqu'ici les faits nous manquent encore pour la vérifier. Le moyen le plus fûr de décider cette question, est d'examiner les inégalités de Saturne. Car il est démontré, que si Jupiter & Saturne agissent sur le Soleil, il doit réfulter de cette action une variation particuliere dans le mouvement apparent de Saturne vu du Soleil; c'est aux Astronomes à s'affurer si cette variation existe, & si elle est telle que la théorie la donne.

On peut voir par ce détail quels fontles différens degrès de certitude que nous avons jusqu'ici du Systême de l'attraction; & quelle nuance observent ces degrés. Ce sera la même chose, quand on voudra transporter le Systême général de l'attraction des corps céleftes, à l'attraction des corps terrestres ou sublunaires. Nous remarquerons en premier lieu, que cette attraction ou gravitation générale se manifeste moins en détail dans toutes les parties de la matiere qui nous environne, qu'elle ne fait pour ainfi dire en total dans les différens globes qui composent le Systême du Monde; nous remarquerons outre cela, qu'elle se manifeste dansquelques - uns des corps terrestres plus que dans les autres, quelle paroît agir ici par impulsion, là par une méchanique inconnue, ici suivant une loi, là fuivant une autre; enfin plus nous généraliferons & nous étendrons la gravitation, plus ses effets nous paroîtront variés, & plus nous la trouverons obscure, & en quelque maniere informe, dans les phénomenes qui en résultent ou que nous lui attribuons. Soyons donc très-réservés sur cette généralisation, ausfi bien que fur la nature de la force qui produit la gravitation des Planetes. Reconnoissons seulement que les effets de cette force n'ont pu se réduire encore à aucune. des loix connues de la Méchanique ; n'emprisonnons point la Nature dans les limites étroites de notre intelligence ; approfondissons assez l'idée que nous avons de la matiere, pour être circonspects sur

les propriétés que nous lui attribuons, ou que nous lui refufons; & n'imitons pas le grand nombre des Philosophes modernes, qui en affectant un doute raisonné fur les objets qui les intéressent le plus, femblent vouloir se dédommager de ce doute par des affertions prématurées fur les questions qui les touchent le moins.

Il y a done, par rapport à l'attraction, deux points fur lesquels on ne fauroit procéder avec trop de prudence; le premier est de ne pas prononcer trop affirmativement fur la nature de la cause qui produit la gravitation des Planetes; le second de ne pas transporter trop légérement cette force, des corps céleftes aux corps qui nous environnent. D'un côté on n'a pu jusqu'a présent déduire l'attraction des autres loix connues de la Nature, & en particulier des loix de l'impulsion des fluides; de l'autre il paroît difficile de comprendre comment deux corps placés dans le vuide agiffent l'un fur l'autre par leur feule préfence. La difficulté de le concevoir augmente encore, quand on fait attention à la loi fuivant laquelle l'attraction agit. Les corps célestes s'attirent en raison

inverse du quarré de leurs distances, c'est-à-dire qu'à une distance double leur attraction est quatre fois moindre, neuf fois à une distance triple, & ainsi du reste. Or si la seule présence des corps fuffit pour produire leur attraction, pourquoi cette attraction n'est-elle pas la même à quelque distance que ce soit? L'action de la lumiere, & en général plufieurs autres actions femblables, font à la - vérité en raison inverse du quarré de la distance comme celle de l'attraction, mais l'action de la lumiere paroît produite par des corpuscules qui sont élancés ou poussés par le corps lumineux; & comme le nombre des rayons qui partant d'un centre frappent un même corps, diminue à mesure que le corps s'éloigne, il est évident que la distance doit diminuer l'astion de la lumière. Dans le Système de l'attraction on ne peut rien imaginer de semblable, à moins qu'on n'attribue l'attraction à l'action d'un fluide, hypothese qui ne sauroit à d'autres égards se concilier avec les phénomenes. Soit que Mr. Newton fût frappé de ces raisons ou de quelques autres femblables, foit qu'il voulût ménager les préjugés bien ou mal fondés des

Philosophes de son tems sur la nécessité de l'impulsion pour produire le mouvement des corps, il ne s'est jamais expliqué clairement par rapport à la nature de la force attractive. Il ne nie point qu'elle ne puisse être l'effet de l'impulfion, il tâche même de l'y réduire. Mais les idées qu'il propose pour remplir ce but, font si imparfaites & si vagues, qu'il est difficile de penser qu'un si grand Philosophe pat en être fatisfait. On sent même en le lisant, malgré tous les fauxfuyans dont il se couvre, qu'il étoit fort porté à regarder l'attraction com ne un premier principe & comme une loi primitive de la Nature. Car d'un côté il admet une attraction réciproque entre les corps, réciprocité qui femble supposer que l'attraction est une propriété inhérente à la matiere; de l'autre il remarque que la gravitation est proportionnelle à la quantité de matiere que les corps contiennent, & qu'elle vient d'une cause qui pénetre les corps, au-lieu que l'impulsion est proportionnelle à la quantité de furface. Enfin, ce qui femble dévoiler pleinement la manière dont Mr. Newton pensoit à cet égard, c'est qu'il a consenti qu'on imprimat à la tête

de la 2. Edition de ses Principes la fameuse préface, dans laquelle Mr. Cotes fon disciple dit expressément que l'attraction est une propriété aussi essentielle à la matiere que l'impénétrabilité & l'étendue; affertion qui nous paroît trop précipitée, quelque fentiment qu'on suive d'ailleurs sur la nature de la force attractive. Car cette force pourroit être une propriété primordiale, un principe général de mouvement dans la Nature, fans être pour cela une propriété effentielle de la matiere. Dès que nous concevons un corps, nous le concevons étendu, impénétrable, divisible & mobile; mais nous ne concevons pas necessairement qu'il agisse sur un autre corps. La gravitation, si elle est telle que la conçoivent les Attractionnaires décidés, ne peut avoir pour cause que la volonté d'un Etre fouverain, qui aura voulu que les corps agissent les uns sur les autres à distance comme dans le contact.

Quoi qu'il en foit, fût-il absolument impossible de réduire la force attractive aux loix de l'impussion, c'est aux phénomènes seuls à nous décider sur l'existence de cette force. Si parmi ceuxque nous connoissons, ou que nous déconvrirons dans la fuite, il s'en trouvoit quelques-uns de contraires à l'attraction, nos Géometres en feroient plus embarasiés, & nos Métaphysiciens plus à leur aise. Mais s'ils décidoient en sa faveur, il faudroit bien prendre le parti de l'admettre, dût-on se résoudre à n'avoir pas une idée plus nette de la vertu par laquelle les corps s'attirent que de celle par laquelle ils fe choquent. Croit-on en effet avoir une idée claire de la vertu impulsive des corps? Quoiqu'il foit bien prouvé qu'une portion de matiere mise en mouvement doit communiquer une partie de ce mouvement à une autre portion de matiere quelle rencontre, peut-on concevoir d'une maniere distincte cette vertu secrette par laquelle le mouvement se transmet d'un corps dans un autre? Les phénomenes nous prouvent l'existence de la matiere, fans nous rien apprendre fur fa nature. Les mêmes phénomenes nous font connoître les forces qui agiffent fur elle, fans nous éclairer fur la nature de ces forces.

L'extension du principe de l'attraction aux corps qui nous environnent, est encore un point sur lequel les Philosophes ne sauroient être trop réservés. En premier lieu, la maniere dont on explique par cette derniere attraction plusieurs phénomenes, n'est pas à beaucoup près aussi précise que celle dont on explique par le même principe les phénomenes astronomiques. En second lieu, les attractions, tant magnétiques qu'électriques, paroissent l'effet d'un fluide invifible, & doivent nous faire douter si un pareil fluide n'est pas aussi la cause des autres attractions qu'on observe entre les corps terrestres. En troisieme lieu. l'expérience prouve invinciblement que la force attractive entre les corps terrestres doit avoir d'autres loix que celles de l'attraction planétaire, & c'est peut-être une raison de douter qu'elle existe en effet; car il n'est pas naturel de penser que la loi de l'attraction, si cette loi est un principe primitif, ne soit pas uniforme & absolument la même pour toutes les parties de la matiere. Quelques Philosophes, il est vrai, ont imaginé des loix d'attraction qui paroisfent renfermer celle des corps célestes & celle qu'on suppose entre les corps terrestres qui nous environnent. Mais outre que les loix imaginées à cet effet n'ont pas cette simplicité qui pourroit feule prévenir en leur faveur, elles pe font pas aussi propres qu'on l'imagine à concilier tous les phénomenes. Car fuivant ces loix l'attraction devroit être presque infiniment grande dans le contact des corps; ainsi la pesanteur des corps qui touchent la surface de la Terre, devroit être fort différente de celle des corps qui en font peu éloignés, ce qui est contraire aux observations. Gardons-nous donc bien de précipiter notre jugement fur la nature & fur l'existence même d'une force attractive entre les corps terrestres. Le Système du Monde nous donne lieu de foupçonner légitimement, que les mouvemens des corps n'ont peut-être pas l'impulsion seule pour cause; que ce soupçon nous rende sages; ne nous pressons pas de conclure que l'attraction foit un principe universel, jusqu'à ce que nous y soyons forcés par les phénomenes. Nous aimons, il est vrai, à généraliser en Philosophie nos découvertes, & jusqu'à nos hypotheses; cette maniere de raisonner nous plait, parce qu'elle flatte notre vanité & foulage notre paresse; mais la Nature n'est pas obligée de fe conformer à nos idées. Tâchons de bien distinguer ce qui est autour de nous, & ne portons notre vue au-delà qu'avec beaucoup de timidité: autrement nous n'en verrions que plus mal en croyant voir plus loin; les objets éloignés feroient toujours confus, & ceux qui étoient à nos pieds nous échapperoient.

Nous avons dit plus haut que les phénomenes sont le seul moyen de juger l'attraction. Mais s'il ne faut pas prononcer trop légérement qu'ils y font conformes, il ne faut pas non plus juger trop précipitamment qu'ils y font con-traires. Tel effet qui paroît contredire en apparence le Système de la gravitation, en devient une des plus fortes preuves quand on fait l'approfondir, & déméler les causes qui le produisent. Nous n'en apporterons que deux exemples. Les Philosophes conviennent unanimement que le flux & reflux de la Mer est dû principalement à l'action de la Lune, mais ils fe partagent fur la maniere dont cette action produit le flux & reflux. Let Cartésiens prétendent que . la Lune en passant au-dessus de la Terre, presse le fluide renfermé entre la Terre

& elle, & que la pression de ce sluide fait soulever les eaux au dessous de la Lune. On leur objecte avec raifon que cette pression devroit refouler les eaux au-lieu de les élever. Mais de leur côté ils objectent aux Newtoniens, que si l'attraction de la Lune sur la Terre produisoit le flux & reflux, cette attraction en élevant les eaux dans le méridien au - dessus duquel la Lune est placée, devroit les abaisser dans la partie oppofée du même méridien: or il est bien constaté par les observations, que les eaux s'élevent également quand la Lune passe au méridien, soit au-dessus soit au-dessous de l'horison. Pour répondre fans figure, fans calcul, & d'une maniere simple & facile à cette objection tant répétée, une des principales que les Cartésiens ont opposée au Systême de la gravitation, imaginons que la Terre foit une masse en partie solide & en partie fluide, & que la Lune exerce fon attraction fur cette maffe; fuppofons de plus, que les parties dont la Terre est composée gravitent vers son centre, en même tems qu'elles font attirées par la Lune; il est certain que si toutes les parties du fluide & du globe Tome IV.

qu'il couvre étoient attirées avec une égale force, & fuivant des directions paralleles, l'action de la Lune n'auroit d'autre effet, que de mouvoir ou de déplacer toute la masse du globe & du fluide , fans caufer d'ailleurs aucun dérangement dans la situation respective de leurs parties. Mais suivant les loix de l'attraction, les parties de l'hémisphere fupérieur, c'est-à-dire, de celui qui est le plus près de la Lune, sont attirées avec plus de force que le centre du globe, & au contraire les parties de l'hémisphere inférieur sent attirées avec moins de force: d'où il s'ensuit que le centre du globe étant mu par l'action de la Lune, le fluide qui couvre l'hémisphere supérieur, & qui est attiré plus fortement, doit tendre à se mouvoir plus vîte que le centre, & par conféquent s'élever avec une force égale à l'excès de la force qui l'attire sur celle qui attire le centre. Au contraire le fluide de l'hémisphere inférieur étant moins attiré que le centre du globe, doit se mouvoir moins vîte: il doit donc fuir ce centré, pour ainti dire, & s'en éloigner avec une force à peu près égale à celle du fluide de l'hémisphere supérieur. Ainsi le fluide s'élévera aux deux points opposés qui font dans la ligne par où passe la Lune. Toutes les parties de ce fluide accourront, si on peut s'exprimer ainsi, pour s'approcher de ces points avec d'autant plus de vîtesse qu'elles en seront plus proche. Le sophisme des Cartéssens consiste, en ce qu'ils supposent que l'élévation des eaux de la mer est produite par l'attraction totale que la Lune exerce sur ces eaux; au-lieu qu'elle n'est produite que par la différence de cette attraction, de de celle que la Lune exerce sur te de la Terre.

Il en est de même d'une autre objection des Cartésiens sur les. Orbites Planétaires. S'il étoit vrai, disent-ils, que les Planetes eussent une force de tendance vers le Soleil, elles devroient s'en approcher continuellement, & par conséquent décrire autour de cet astre des orbes en spirale au-lieu de courbes qui rentrent en elles-mêmes. Mais qui ne voit que le mouvement des Planetes dans leur orbite est composé de deux autres; d'un mouvement rectiligne en vertu duquel elles tendent continuellement à s'échapper par la tangente, & d'un mouvement de tendance vers le Soleil,

qui change ce mouvement rectiligne en curviligne, & retient à chaque instant les Planetes dans leur orbite? Par le premier de ces mouvemens les Planetes tendent à s'éloigner du Soleil, par le second elles tendent à s'en rapprocher. Si donc la force du premier mouvement pour les éloigner du centre, est plus grande que celle du fecond mouvement pour les en rapprocher, elles doivent s'éloigner du Soleil malgré leur gravitation vers cet astre. Le calcul seul peut déterminer les cas où l'une des deux forces l'emporte fur l'autre; & ce calcul fait voir en effet, que quand une Planete est arrivée à une certaine distance du Soleil, elle doit s'en éloigner de nouveau jusqu'à un certain point, pour s'en rapprocher enfuite.

Ces deux exemples indiquent suffisamment au Philosophe la méthode qu'il doit suivre, soit pour déterminer la nature de la force qui fait tendre les Planetes les unes vers les autres, soit pour connoître les effets de cette force. Mais en voilà affez par rapport à cet objet, le premier & presque le seul sur le premier de presque le seul sur le quel doive rouler l'Astronomie Physique.

Nous finirons cet article par une ob-

fervation que nous ne pouvons refufer à la vérité. Qu'on examine avec attention ce qui a été fait depuis quelques années par les plus habiles Mathématiciens fur le Systême du Monde, on conviendra, ce me femble, que l'Astronomie Physique est aujourd'hui plus redevable aux François qu'à aucune autre Nation. C'est dans les travaux qu'ils ont entrepris, dans les Ouvrages qu'ils ont mis fous les yeux de l'Europe, que le systême Newtonien trouvera désormais ses preuves les plus incontestables & les plus profondes. Il est vrai qu'en Mathématique, toutes choses d'ailleurs égales, chaque fiecle doit l'emporter fur celui qui le précede, parce qu'en profitant des lumieres qu'il en a reçues, il y ajoute encore; mais on n'en doit pas moins de justice à ceux qui savent le mieux profiter de ces lumieres, & les étendre davantage. S'il y a un cas dans lequel la prévention nationale soit permife, ou plutôt dans lequel cette prévention ne puisse avoir lieu, c'est lorsqu'il s'agit de découvertes purement géométriques, dont la réalité ni la propriété ne peuvent être contestées. & dont le fruit appartient d'ailleurs à tout

l'Univers. Ainfi notre Nation, que certains Savans étrangers, & peut-être même quelques François, femblent prendre à tâche de rabaiser, ne pourroit-elle pas s'appliquer avec ration ce qu'un Ecrivain éloquent & philosophe a dit de son fiecle, qui à pluseurs égards resfembloit assez au nôtre? Nec omnia apud priores meliora, sed nostra quoque atas quadam artium & laudis imitanda possetis tulit.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### XVIII.

# OPTIQUE.

A VANT que de passer de l'Astronomie à la Physique proprement dite, il est deux parties de cette derniere Science sur lesquelles les Mathématiques ont une influence si considérable, qu'il est nécessaire de les envisager séparément.

La premiere est l'Optique, qui renferme la théorie de la Lumiere & les loix de la Vision. La théorie de la lumiere & l'examen de ses propriétés forment un objet presque entiérement mathématique. Sans s'embarrasser si la lumiere se propage par la pression d'un fluide, ou, ce qui paroît plus vraisemblable, par une émission de corpuscules lancés du corps lumineux; fans discuter les difficultés particulieres à chacune de ces hypotheses, difficultés assez considérables pour avoir fait douter au grand Newton fi la lumiere étoit un corps , il fuffit au Philosophe d'observer trois choses; que la lumiere se répand en ligne droite; qu'elle se réfléchit par un angle égal à l'angle d'incidence; & qu'enfin elle se rompt en passant d'un milieu dans un autre, suivant certaines loix que l'expérience peut aisément découvrir. Ces trois principes serviront à démontrer les loix que suit la lumiere dans sa réslexion fur différentes furfaces; celles de fon passage à travers différens milieux ; celles de la différente réfrangibilité des rayons, qui produit la différence des couleurs, & d'où résulte entre autres l'explication rigoureuse & mathématique de l'Arc - en - ciel; phénomene admirable, dont il est assez étonnant que le Fhiloscphe connoisse si bien la cause, en même tems qu'il ignore pourquoi une pierre tombe: tant l'étude de la Nature semble faite pour flatter & pour humilier à la fois la vanité humaine.

Quiconque réfléchira fur la maniere dont on démontre en Optique ces différentes propriétés de la lumiere, ne fera pas furpris que l'illustre aveugle Saunderson ait donné des leçons publiques de cette Science, fans avoir aucune idée de la maniere dont les rayons de lumiere produisent la vision. Il lui fuffisoit de regarder ces rayons comme des faisceaux de lignes droites, qui en agissant sur les yeux produisoient à peu près l'effet du toucher, avec cette différence que le toucher s'exerce par le contact immédiat, & la vue par l'action d'une matiere placée entre l'œil & le corps lumineux, à peu près comme un aveugle reconnoît au moyen de fon bâton les corps éloignés de lui. Ces suppositions faites, les propositions d'Optique étoient pour Saunderson des Théorêmes de Géométrie pure, qu'il démontroit comme il ent fait ceux d'Euclide, & où se trouve en effet la même évidence mathématique.

Il s'en faut beaucoup qu'on puisse porter cette évidence dans la partie de l'Optique qui examine les loix de la vifion. Rien n'est moins satisfaisant, il faut l'avouer, que les raisonnemens des Philosophes fur les moyens par lesquels ľœil.

l'œil juge de la distance & de la grandeur apparente des objets, sur le lieu où l'on voit l'image dans les miroirs & dans les verres courbes, enfin fur les jugemens qu'on porte de la grandeur de cette même image. Ce font-là néanmoins les questions préliminaires & fondamentales de la Théorie de la Vision. dans laquelle il est impossible de faire aucun progrès fans les avoir réfolues. Aussi le Philosophe ne doit-il guere traiter ces différens objets, que pour faire fentir combien il y reste à desirer, ou plutôt que tout y est encore à faire; & pour indiquer, s'il est possible, les moyens de répandre de nouvelles lumieres fur une matiere si curieuse.

Ce que nous venons de dire à peu près d'une autre Science qui lui est analogue, de l'Acoustique ou de la Théorie des Sons. Les Mathématiques nous fournissent des méthodes pour calculer les vibrations des cordes sonores, eu égard à leur degré de tension, à leur groffeur de à leur longueur: mais quelle est la cause du plaisir que certains accords produsient en nous, de des sensations désagréables que d'autres nous sont éprou-

ver? voilà fur 'quoi nous ne fommes pas plus instruits qu'on l'étoit du tems de Pythagore. Il ne faut en ce genre qu'une légere connoissance des faits pour fe convaincre de l'infuffifance des raifons qu'on en donne (q). L'expérience seule est donc la base de l'Acoustique, & c'est de-là qu'il en faut tirer les regles. célebre Musicien de nos jours a déjà frayé cette route, en déduifant avec fuccès de la resonnance du corps sonore les principales regles de l'Harmonie. Mais ayant à débrouiller le premier cette matiere difficile, qui fur un grand nombre de points importans ne paroît pas fusceptible de démonstration, il a été souvent obligé, comme il le reconnoît lui-même, de multiplier les analogies, les transformations, les convenances, pour satisfaire la raison autant qu'il est possible dans l'explication des phenomenes. L'illustre Artiste dont il s'agit, a été pour nous le Descartes de la Mufique. On ne peut se flatter, ce me femble, de faire quelque progrès dans la théorie de cette Science, qu'en suivant la méthode qu'il a tracée.

<sup>(4)</sup> Poyex dans l'Encyclopédie les Articles CONSOS

#### XIX.

# Hydrostatique & Hydraulique.

L A feconde Science dont nous avons à parler, est celle de l'équilibre & du mouvement des Fluides, & de leur action sur les corps folides qui y sont plongés. La théorie de l'équilibre des sluides se nomme Hydrostatique; celle de leur mouvement & de leur résistance

s'appelle Hydraulique.

Si on connoissoit la figure & la disposition mutuelle des particules qui com- . posent les fluides, il ne saudroit point d'autres principes que ceux de la Méchanique ordinaire, pour déterminer les loix de leur équilibre, de leur mouvement & de leur action; car la recherche de ces loix dans un Systême quelconque de corpufcules, n'est qu'un problème de Méchanique, pour la folution duquel on a tous les principes cu'on peut desirer. Cependant plus le nombre des corpufcules feroit grand, plus il deviendroit difficile d'appliquer le calcul aux principes d'une maniere fimple & commode: ains une telle méthode ne feroit guere pratiquable dans la méchanique des fluides. Mais nous

fommes même bien éloignés d'avoirtoutes les données nécessaires pour êtreà portée de faire usage de cette méthode. Nous ignorons la figure & l'arrangement des parties des fluides; nous ignorons comment ces parties se meuvent entre elles. Il y a d'ailleurs une fi grande différence entre un fluide & un amas de corpufcules folides, que: les loix de la pression des fluides sont très-différentes des loix de la pression des folides. L'expérience seule a pu nous instruire en détail des loix de l'Hydrostatique, que la théorie la plus subtile n'auroit jamais pu nous faire foupconner; & depuis même qu'elles font connues, on n'a pu trouver encore d'hypothese satisfaisante pour les expliquer, & pour les réduire aux principes ordinaires du mouvement & de l'équilibre. Aussi le méchanisme intérieur des flaides, si peu analogue à celui des autres corps, devroit être pour les Philofophes un objet particulier d'admiration, si l'étude des phénomenes les plus simples ne les avoit accoutumés à ne s'éton-ner de rien, ou plutôt à s'étonner également de tout. Aussi peu éclairés que le peuple sur les premiers principes de

toutes choses, ils n'ont & ne peuvent avoir d'avantage que dans la combinaifon qu'ils font de ces principes, & dans les conséquences qu'ils en tirent; & c'est dans cette espece d'analyse que les Mathématiques leur sont utiles. C'est avec le secours s'enl de ces Sciences qu'il est permis de pénétrer dans les fluides, & de découvrir le jeu de leurs parties, l'action qu'exercent les uns sur les autres ces atomes innombrables dont un fluide est composé, & qui paroillent tout à la fois unis & divisés, dépendans & indépendans les uns des autres.

L'ignorance où l'on est de la constitution intérieure des sluides, n'a donc pas empêché les Physiciens Géometres de faire de grands progrès dans la Science de l'équilibre & du mouvement de ces corps. Ne pouvant déduire immédiatement & directement de la nature des sluides les loix de leur équilibre & de leur mouvement, ils les ont au moins réduites à des principes d'expérience, qu'ils ont regardé (faut de mieux) comme les propriétés fondamentales des fluides, & comme celles auxquelles il falloit rapporter toutes les autres. La Nature est une machine immense dont les res-

forts principaux nous font cachés; nous ne voyons même cette machine qu'à travers un voile qui nous dérobe le jeu des parties les plus délicates; entre les parties plus frappantes, ou si l'on veut plus groffieres, que ce voile nous permet d'entrevoir & de découvrir, il en est plusieurs qu'un même ressort met en mouvement, & c'est-là sur-tout ce que nous devons chercher à démêler. Condamnés comme nous le fommes à ignorer l'essence & la contexture intérieure des corps, la feule ressource qui reste à notre fagacité est de tâcher au moins de faisir dans chaque matiere l'analogie des phénomenes, & de les rappeller tous à un petit nombre de faits primitifs & fondamentaux. C'est ainsi que Newton, fans affigner la cause de la gravitation universelle, n'a pas laissé de démontrer que le Système du Monde est uniquement appuyé fur les loix de cette gravitation.

Nous jugerons aifément du plan que nous devons fuivre dans la méchanique des fluides, si nous examinons d'abord quelle différence il doit y avoir entre les principes généraux de cette méchanique, & ceux de la méchanique des corps ordinaires. Ces derniers principes, comme nous l'avons dit plus haut, peuvent fe réduire à trois; favoir la force d'inertie, le mouvement composé, & l'équilibre de deux masses égales, animées en sers contraire de vîtesses virtuelles égales. Nous avons donc ici deux questions à résoudre; en premier lieu, si ces trois principes sont les mêmes pour les suides que pour les solides; en second lieu, s'ils suffissent à la méchanique des studes.

Les particules des fluides étant des corps, il n'est pas douteux que le principe de la force d'inertie, & celui lu mouvement composé, ne conviennent à chacune de ces parties. Il en seroit de même du principe de l'équilibre, si on pouvoit comparer séparément les particules fluides entr'elles: mais nous ne pouvons comparer ensemble que des masses, dont l'action mutuelle dépend de l'action combinée de différentes parties qui nous sont inconnues.

L'équilibre des fluides animés par une force de direction & de quantité constante, comme la pesanteur, est celui qui fe présente d'abord à examiner, & qui est en effet le plus facile. Si on verse une liqueur homogene dans un tuyau composé de deux branches cilindriques égales & verticales, unies ensemble par une branche cilindrique horizontale, la premiere chose qu'on observe, c'est que la liqueur ne fauroit être en équilibre fans être à la même hauteur dans les deux branches. Il est facile de conclure de - là, que le fluide contenu dans la branche horizontale est pressé en sens contraires par l'action des colomnes verticales. L'expérience apprend de plus, que si une des branches verticales, & même, si l'on veut, une partie de la branche horizontale est anéantie, il faut pour retenir le fluide, la même force qui seroit nécessaire pour soutenir un tuyau cilindrique égal à l'une des branches verticales, & rempli de fluide à la même hauteur; & qu'en général, quelle que foit l'inclinaison de la branche qui joint les deux branches verticales, le fluide est également pressé dans le sens de cette branche & dans le fens verti-Il n'en faut pas davantage pour nous convaincre, que les parties des fluides pesans sont pressées & pressent également en tous sens. Cette propriété étant une fois découverte, on peut aisé-

ment reconnoître qu'elle n'est pas bornée aux fluides dont les parties font animées par une force constante & de direction donnée, mais qu'elle appartient toujours aux fluides, quelle que foient les forces qui agissent sur leurs différentes parties. Il suffit pour s'en affurer, d'enfermer une liqueur dans un vase & de la presser avec un piston; car fi on fait une ouverture en quelque point que ce soit de ce vase, il faudra appliquer en cet endroit une pression égale à celle du piston pour retenir la liqueur: observation qui prouve incontestablement que la pression des particules fe répand également en tout sens, quelle que soit la puissance qui tend à les mouvoir.

Cette propriété générale, l'égalité de prefiion en tout fens, conflatée par une expérience très-fimple, est le fondement de tout ce qu'on peut démontrer sur l'équilibre des sluides. Néanmoins, quoiqu'elle foit connue & mise en usage dépuis fort long-tems, il est assez surprenant que les Loix principales de l'Hydrostatique en ayent été si obscurément déduites. Parmi une foule d'Auteurs, dont la plupart n'ont fait que co-

pier ceux qui les avoient précédés, à peine en trouve-t-on qui explique avec quelque clarté, pourquoi deux liqueurs sont en équilibre dans un fiphon; pourquoi l'eau contenue dans un vase qui va en s'élargissant de haut en bas, presse le fond de ce vase avec autant de force que fi elle étoit contenue dans un vase cilindrique de même base & de même hauteur, quoiqu'en foutenant le premier de ces deux vases, on ne porte que le poids du liquide qui y est contenu; pourquoi un corps d'une pesanteur égale à celuid'un pareil volume de fluide, s'y foutient en quelque endroit qu'on le place. On ne viendra jamais à bout de démontrer exactement ces propositions, que par un calcul net & précis de toutes les forces qui concourent à la production de l'effet qu'on veut examiner, & par la détermination exacte de la force qui en réfulte.

Un Auteur moderne a prétendu expliquer l'égalité de pression des suides en tout sens, par la figure sphérique & la disposition qu'il leur suppose: il prend trois boules dont les centres soient dispofés en un triangle équilatéral de base horizontale, & il fait voir aisément que la boule supérieure presse avec la même force en embas, qu'elle presse la téralement sur les deux boules voisines. On sent combien cette preuve est insuffisante : elle suppose que les particules des fluides sont sphériques, ce qui peut être probable, mais n'est pas démontré : elle suppose que les deux boules d'en bas soient disposées de maniere que leur centre soit dans une ligne horizontale : elle ne démontre ensin l'égalité de pressonavec la pression verticale, que pour les deux directions qui sont avec la verticale un angle de 60 degrés, & nullement pour les autres.

Nous avons remarqué plus haut, qu'en général les Loix du mouvement & del'action d'un Système de corps qui agisfent les uns sur les autres, se rédussent à celles de l'équilibre de ce même Système de corps. D'où il s'ensuit que les loix du mouvement des fluides & deleur action, se rédussent à celle de l'équilibre des mêmes fluides. Par ce principe on peut résoudre les questions les plus délicates & les plus difficiles sur le mouvement des fluides & sur la pression qu'ils exercent quand ils sont mus.

Nous ne pouvons nous empêcher de

remarquer ici le peu de folidité d'un' principe employé autrefois par presque tous les Auteurs d'Hydraulique, & dont plusieurs se servent encore aujourd'hui pour déterminer le mouvement d'un fluide qui fort d'un vase. Selon ces Auteurs, le fluide qui s'échappe à chaque instant, est pressé par le poids de chaque colomne fluide dont il est la base. Cette proposition est évidemment fausse. lorsque le fluide coule dans un vase cilindrique entiérement ouvert & fans aucun' fond. Car la liqueur descend alors comme feroit une masse solide & pesante, fans que ses parties exercent les unes for les autres aucune action, puisqu'elles se meuvent toutes avec une égale vîtesse. Si le fluide fort du tuyau par une ouverture faite au fond, alors la partie qui s'échappe à chaque instant peut à-la-vérité fouffrir quelque pression par l'action oblique & latérale de la colomne qui appuye fur le fond; mais comment prouvera-ton que cette pression est précisement égale (sur-tout lorsque le fluide est en mouvement) au poids de la colomne de fluide qui auroit l'ouverture du fond pour bafe?

Il ne faut pas dissimuler au reste, que:



quand on veut appliquer le calcul d'une maniere rigoureuse aux loix du mouvement & de l'action des fluides, sans fe permettre aucune hypothese arbitraire, on trouve dans cette explication plus de difficultés qu'on ne pourroit d'abord en attendre, & qu'on ne parvient pas fans peine à démontrer fur cette matiere les vérités les plus généralement connues, dont la plupart font affez mal prouvées dans presque tous les Livres de Physique. On ne doit pas même être surpris, que dans cette matie-re épineuse la solution des problèmes ou se refuse entiérement à l'analyse, ou ne puisse en être déduite que d'une maniere très-imparfaite: mais c'est avoir beaucoup fait dans un sujet si difficile, que de s'assurer jusqu'où peut aller la théorie, & de fixer pour ainsi dire les limités où elle doit s'arrêter. Souvent l'expérience même ne nous offre fur cet objet que des lumieres fort imparfaites; car quand on compare entr'elles les expériences qui ont été faitès jusqu'ici, pour déterminer par exemple la réfiftance des fluides, on les trouve si peu d'accord qu'il n'y a peut-être encore aucun fait parfaitement constaté

à cet égard. La multitude des forces. foit actives, foit paffives, est ici compliqué à un tel degré, qu'il paroît presque impossible de déterminer séparément l'effet de chacune; de distinguer celui qui vient de la force d'inertie d'avec celui qui réfulte de la ténacité, & ceux-ci d'avec l'effet que doivent produire la pefanteur & le frottement des particules. D'ailleurs, quand on auroit démêlé dans un feul cas les effets de chacune de ces forces & la loi qu'elles suivent, seroit-on bien fondé à conclure, que dans un cas où les particules agiroient tout autrement, tant par leur nombre que par leur direction, leur disposition & leur vîtesfe, la loi des effets ne seroit pas toute différente? Cette matiere pourroit bien être du nombre de celles, où les expériences faites en petit n'ont presque aucune analogie avec les expériences faites en grand, & les contredisent même quelquefois; où chaque cas particulier demande presque une expérience isolée, & où par conféquent les réfultats généraux font toujours très - fautifs & très-imparfairs.

Mais eût - on fait autant de progrès qu'on en a fait peu dans la connoissance du mouvement & de l'action des fluides, cette connoissance nous seroit encore affez peu utile pour résoudre des questions d'un genre plus compliqué, quoique d'ailleurs très-importantes en elles-mêmes. Il ne faudroit pas s'imaginer fur-tout, avec quelques Médecins modernes, que la théorie du mouvement des fluides dans des tuyaux ou folides ou flexibles, pût nous conduire à celle de la méchanique du corps humain, de la vîtesse du sang, de son action fur les vaisseaux dans lesquels il circule, Il feroit nécessaire pour réussir dans une telle recherche, de favoir exactement jusqu'à quel point les vaisfeaux peuvent se dilater; de quelle maniere & suivant quelle loi ils se dilatent; de connoître parfaitement leur figure, leur élasticité plus ou moins grande, leurs différentes anastomoses, le nombre, la force & la disposition de leurs valvules, le degré de chaleur & de ténacité du fang, les forces motrices qui le poussent. Encore, quand chacune de ces choses seroit parfaitement connue, la grande multitude d'élémens qui entreroient dans une pareille théorie, nous conduiroit vraisemblablement à des

calculs impraticables. C'est en effet ici un des cas les plus compofés d'un problême, dont le cas le plus simple est fort difficile à résoudre. Lorsque les effets de la Nature sont trop compliqués & trop peu connus pour pouvoir être foumis à nos calculs, l'expérience est le seul guide qui nous reste; nous ne pouvons nous appuyer que sur des inductions déduites d'un grand nombre de faits. Voilà le plan que nous devons suivre dans l'examen d'une machine aussi composée que le corps humain. Il n'appartient qu'à des Physiciens oififs de s'imaginer qu'à force d'algebre & d'hypotheses ils viendront à bout d'en dévoiler les resforts.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### XX.

## Physique générale.

L'es principes que nous venons d'établir fur la maniere dont on doit traiter la théorie des Fluides, peuvent également s'appliquer à la Phyfique prife dans toute fon étendue. L'étude de cette Science roule sur deux points qu'il

ne faut pas confondre, l'observation & l'expérience. L'observation, moins récherchée & moins subtile, se borne aux faits qu'elle a fous les yeux, à bien voir & à bien détailler les phénomenes de toute espece que la Nature nous présente. L'expérience cherche à pénétrer la Nature plus profondément, à lui dérober ce qu'elle cache, à créer, en quelque maniere, par la différente combination des corps, de nouveaux phénomenes pour les étudier; enfin elle ne se restreint pas à écouter la Nature, mais elle l'interroge & la presse. On pourroit appeller l'observation, la physique des faits ou plutôt la physique vulgaire & palpable, & réserver pour l'expérience le nom de Physique occulte; pourvu qu'on atrache à ce mot une idée plus philosophique & plus vraie que n'ont fait certains physiciens modernes, & qu'on le borne à défigner la connoissance des faits cachés dont on s'affure en les voyant, & non le roman des faits suppofés, qu'on devine bien ou mal fans les chercher ni fans les voir.

Les Anciens, auxquels nous nous croyons fort Supérieurs dans les Sciences, parce que nous trouvons plus court & plus agréable de nous préférer à eux

Tome IV. M

que de les lire; n'ont pas autant négligé l'étude de la Nature que nous les en accusons communément. Leur physique n'étoit ni aussi déraisonnable ni aussi bornée que le pensent ou que le disent quelques Ecrivains de nos jours. Les Ouvrages d'Hippocrate seul seroient fuffisans pour montrer l'esprit qui conduisoit alors les Philosophes. Au-lieu de ces Systêmes, sinon meurtriers, du moins ridicules, qu'a enfantés la Mé-decine moderne, pour les proscrire enfuite, on y trouve des faits bien vus & bien rapprochés: on y voit un Systême d'observations, qui encore aujourd'hui fert de base à l'Art de guérir. Or il semble qu'on peut juger par l'état de la Médecine chez les Anciens, de celui où la Physique étoit parmi eux; en premier lieu, parce que les Ouvrages d'Hippocrate font les monumens les plus considérables qui nous restent de la Physique ancienne; en second lieu, parce que la Médecine étant la partie la plus essentielle & la plus intéressante de la Physique, on peut tonjours juger avec assez de certitude de la maniere dont on traite celle-ci, par la maniere dont celle-là est cultivée. C'est une vérité dont l'expérience nous affure, puisqu'à compter

feulement de la renaissance des Lettres, nous avons toujours vu subir à l'une de ces Sciences les changemens qui ont altéré ou dénaturé l'autre.

Nous favons d'ailleurs que dans le tems même d'Hippocrate, plusieurs grands hommes, à la tête desquels on doit placer Démocrite, s'appliquerent avec succès à l'étude de la Nature. prétend que le Médecin, envoyé par les habitans d'Abdere pour guérir la prétendue folie du Philosophe, le trouva occupé à disséquer & à observer des animaux; & l'on peut juger qui fut trouvé le plus fou par Hippocrate, ou de ceux qui l'avoient envoyé, ou de celui qu'il alloit voir, & qui avoit trouvé la maniere la plus philosophique de jouir de la Nature & des Hommes, en étudiant l'une & en se moquant des autres.

Cependant les Anciens paroissent avoir cultivé la physique que nous appellons oulgaire, préférablement à celle
que nous avons nommée Physique occulte, & qui est proprement la Physique
Expérimentale. Ils se contentoient de
lire dans le grand Livre de la Nature,
toujours ouvert pour eux ainsi que pour
nous; mais ils y lisoient assidument, &
avec des yeux plus attentifs & plus sur

que nous ne l'imaginons; plusieurs faits qu'ils ont avancés, & qui d'abord a-voient été démentis par les Modernes, fe font trouvés vrais quand on les a mieux approfondis. La méthode que fuivoient les Anciens, en cultivant l'obfervation plus que l'expérience, étoit très-philosophique, & la plus propre de toutes à faire faire à la physique les plus grands progrès dont elle fut capable dans ce premier âge de l'esprit humain. Avant d'employer & d'user notre sagacité pour chercher un fait dans des combinaisons subtiles, il faut être bien assuré que ce fait n'existe pas autour de nous & sous notre main; comme il faut en Géométrie réserver ses efforts pour trouver ce qui n'a pas été résolu par d'autres. Tout est lié si intimement dans la Nature, qu'une simple collection de faits, bien riche & bien variée, avanceroit prodigieusement nos connoissances; & s'il étoit possible de rendre cette collection complette, ce feroit peut-être le feul travail auquel le Physicien dût se borner: c'est au moins celui par lequel il faut qu'il commence; & telle est la méthode que les Anciens ont suivie, Les plus fages d'entr'eux ont fait la table de ce qu'ils voyoient, l'ont bien faite &

s'en font tenus - là. Ils n'ont connu de l'Aimant que sa propriété la plus facile à découvrir, celle d'attirer le fer; les merveilles de l'Electricité qui les entouroient, & dont on trouve quelques traces dans leurs Ouvrages, ne les ont point frappés, parce que pour être frappé de ces merveilles il eat fallu en voir le rapport à des faits plus cachés, que l'expérience a fu nous dévoiler dans ces derniers tems. Car l'expérience, parmi plufieurs avantages, a celui d'étendre le champ de l'observation. Un phénomene que l'expérience nous apprend, ouvre nos yeux fur une infinité d'autres qui ne demandoient qu'à être apperçus. L'observation, par la curiosité qu'elle inspire & par les vuides qu'elle laisse, mene à l'expérience; l'expérience ramene à l'observation, par la même curiofité qui cherche à remplir & à ferrer de plus en plus ces vuides: ainsi on peut regarder l'expérience & l'observation comme la suite & le complément l'une de l'autre.

Les Anciens ne paroiffent avoir cultivé l'expérience que par rapport aux Arts, & nullement pour fatisfaire, comme nous, une curiofité purement philo-

fophique, Ils ne décomposoient & ne combinoient les corps que pour en tirer des usages utiles ou agréables, sans chercher beaucoup à en connoître le jeu ni la structure. Ils ne s'arrêtoient pas même for les détails dans la description qu'ils faisoient des corps; & s'ils avoient besoin d'être justifiés sur ce point, ils le seroient peut-être sussifamment par le peu d'utilité que les Modernes ont trouvé à soivre une méthode contraire. C'est dans l'Histoire des Animaux d'Aristote qu'il faut chercher le vrai goût de Physique des Anciens, plutôt que dans ses autres Ouvrages, où il est moins riche en faits & plus abondant en paroles, plus raisonneur & moins instruit. telle est tout à la fois la sagesse & la manie du Philosophe, tant que la collection des matériaux est facile & abondante, il n'est guere occupé que du soin de les recueillir & de les mettre en ordre; mais à l'instant qu'ils lui manquent, il commence auffitôt à discourir; obligé même (ce qui lui arrive souvent) de se contenter d'un petit nombre de matériaux, il est toujours tenté d'en former un corps, & de délayer en un Systême de Science, ou en quelque chose du

moins qui en ait la forme, un petit nombre de connoissances imparfaites & isolées.

Néanmoins, en avouant que cet esprit peut avoir présidé jusqu'à un certain point aux Ouvrages Physiques d'Aristote, ne mettons pas fur fon compte l'abus que les Modernes en ont fait durant les fiecles d'ignorance qui ont duré si long-tems, ni toutes les inepties que les Commentateurs ont voulu donner pour les opinions de ce grand homme. Nous ne parlons ici de ces tems ténébreux, que pour faire mention en passant de quelques génies fupérieurs, qui abandonnant cette méthode vague & obscure de philosopher, laissoient les mots pour les choses, & cherchoient dans leur sagacité & dans l'étude de la Nature des connoissances plus réelles. Le Moine Bacon, trop peu connu & trop peu lu aujourd'hui, doit être mis au nombre de ces esprits du premier ordre, dans le fein de la plus profonde ignorance il fut par la force de fon génie s'élever au-dessus de son siecle. & le laisser bien loin derriere lui: aussi fut-il perfécuté par fes confreres, & regardé par le peuple comme un Magicien, à peu près comme Gerbert l'avoit été près de trois fiecles auparavant pour ses inventions méchaniques: avec cette différence que Gerbert devint Pape, & que Bacon resta Moine & malheureux.

Au reste le petit nombre de grands génies, qui étudierent ainsi la Nature en elle-même jusqu'à la renaissance proprement dite de la Philosophie, ne cultivoient pas à beaucoup près dans toute fon étendue la physique expérimentale. Chymistes plutôt que Physiciens, ils semblent s'être plus appliqués à la décompofition des corps particuliers, & au détail des usages qu'ils en pouvoient faire, qu'à l'étude générale de la Nature. Riches d'une infinité de connoillances utiles ou curieuses, mais détachées, ils ignoroient les Loix du mouvement, celles de l'hydrostatique, la pesanteur de l'air dont ils voyoient les effets sans les connoître. & plusieurs autres vérités qui sont aujourd'hui la base & comme les élémens de la Physique moderne.

Le Chancelier Bacon, Anglois comme le Moine (car ce nom & ce peuple font heureux en Philofophie) embraffa le premier un plus vaste champ. Il entrevit les principes généraux qui doivent servir de sondement à l'étude de la

Natu-

Nature, il proposa de les reconnostre par la voie de l'expérience, il annonça un grand nombre de découvertes qui se font faites depuis. Descartes qui le suivit de près, & qu'on accusa (peut-être assez mal à propos) d'avoir puisé des lumicres dans les Ouvrages de Bacon, ouvrit quelques routes dans la Physique expérimentale, mais il la recommanda plus qu'il ne la pratiqua, & c'est ce qu'il l'a conduit à plasseurs erreurs. Il eut. par exemple, le courage de donner le premier des loix du mouvement; courage qui mérite la reconnoissance des Philosophes, puisqu'il a mis ceux qui ont fuivi fur la route des loix véritables: mais l'expérience, ou plutôt, comme nous le dirons plus bas, des réflexions fur les observations les plus communes, lui auroient appris que les loix qu'il avoit données étoient infoutenables. Descartes, & Bacon lui-même, malgré toutes les obligations que leur a la Philosophie. lui auroient peut-être été plus utiles encore, s'ils eussent été plus Physiciens de pratique & moins de spéculation: mais le plaisir oisis de la méditation & de la conjecture même, entraîne les grands génies; ils commençent beau-M 5

coup & finissent peu; ils proposent des vues, ils prescrivent ce qu'il faut faire pour en constater la justesse & l'avantage, & laissent le travail méchanique à d'autres, qui éclairés par une lumiere é-trangere, ne vont pas aussi loin que leurs Maîtres auroient été seuls. Ainsi les uns pensent ou rêvent, les autres agissent ou manœuvrent, & l'ensance des Sciences est éternelle.

Cependant l'esprit de la Physique expérimentale, que Bacon & Descartes avoient introduit, s'étendit insensiblement. L'Académie de Florence, Boyle, Mariotte, & après eux plusieurs autres, firent un grand nombre d'expériences avec fuccès. Les Académies fe formerent, & faifirent avec empressement cette maniere de philosopher. Les Universités plus lentes, parce qu'elles étoient déjà toutes formées lors de la naissance de la Physique expérimentale, suivirent long-tems encore leur méthode ancienne. Peu à peu la Physique de Descartes succéda dans les Ecoles à celle d'Aristote, ou plutôt de ses Commentateurs. Si on ne touchoit pas encore à la vérité, on étoit du moins sur la voie; on fit quelques expériences,

on tenta de les expliquer ; il eût été mieux qu'on se fût borné à les bien faire, & à les rapprocher les unes des autres avant que d'en venir à aucun système; mais enfin il ne faut pas espérer que l'esprit humain se délivre si promptement de tous ses préjugés- Enfin Newton montra le premier ce que ses prédécesseurs n'avoient fait qu'entrevoir l'art d'introduire la Géométrie dans la Physique, & de former, en réunissant l'expérience au calcul, une Science exacte, profonde, lumineuse & nouvelle. Aussi grand du moins par ses expériences d'Optique que par son système du Monde, il ouvrit de tous côtés une carriere immense & fûre; l'Angleterre faisit ces vues; la Société Royale les regarda comme siennes; les Académies de France s'y prêterent plus lentement & avec plus de résistance, par la même raison qui avoit fait rejetter aux Universités pendant plusieurs années la Physique de Descartes. La lumiere a enfin prévalu : la génération ennemie de ces grands hommes s'est éteinte, ou est demeurée muëtte dans les Académies, & dans les Universités auxquelles les Académies femblent aujourd'hui donner le

ton. Une génération nouvelle s'est élevée, qui achévera la révolution; car quand les fondemens d'une révolution font jettés, c'est presque toujours dans la génération suivante que la révolution s'acheve, rarement en-decà, parce que les obstacles périssent plutôt que de céder; rarement au-delà, parce que les barrieres une sois franchies, l'esprit humain prend un essor rapide, jusqu'à ce qu'il rencontre un nouvel obstacle qui l'oblige de s'arrêter pour long-tems.

· L'Université de Paris fonrnit aujourd'hui une preuve convaincante des progrès de la Philosophie parmi nous. La Géométrie & la Physique expérimentale y font cultivées avec succès. Plufieurs jeunes Professeurs, pleins de savoir, d'esprit & de courage (car il en faut pour les innovations même les plus innocentes) ont ofé quitter la route battue pour s'en frayer une nouvelle, tandis que dans d'autres Eco'es, auxquelles nous épargnons la honte de les nominer, les loix du mouvement de Descartes & même la Physique Péripatéticienne sont encore en honneur. Les jeunes Maîtres dont nous parlons forment des éleves vraiment instruits, qui

au fortir de leur Philosophie sont initiés aux vrais principes de toutes les Sciences Physico-mathématiqués, & qui ne font plus obligés, comme on l'étoit il y a peu de tems, d'oublier ce qu'ils ont appris dans les Écoles.

Nous terminerons cette courte hiftoire de la Physique expérimentale par quelques réflexions fur la maniere dont on doit traiter cette Science. Les premiers objets qui s'offrent à nous dans l'étude de la Nature, sont les propriétés générales des corps, & les effets de l'ac-tion qu'ils exercent les urs fur les autres. Cette action n'est point pour nous un phénomene extraordinaire, nous v fommes accoutumés dès l'enfance; les effets de l'équilibre & de l'impulsion nous font connus, je parle des effets en général: car pour la mesure & la loi précife de ces effets, les Philosophes ont été long-tems à la chercher, & plus longtems encore à la trouver. Il semble néarmoins qu'un peu de réflexion fur la nature des corps, auroit dû leur faire découvrir ces loix beaucoup plutôt; elles se réduisent, comme nous l'avons vu, aux loix de l'équilibre; & les loix de l'équilibre étoient faciles à connoître, foit par le fecours feul du raisonnement, foit par l'observation la plus simple. Ainsi les phénomenes de la Nature les plus communs, &, si on l'ose dire, les plus populaires, suffisoient pour constater les loix de la percussion : & l'utilité principale de ces phénomenes est de nous affurer, comme on l'a remarqué plus haut, que les loix de la percussion qui s'observent dans l'Univers, sont précifément celles qui résultent de la nature des corps. Delà il s'ensuit que la Phylique expérimentale n'est nullement nécessaire pour déterminer les loix du mouvement & de l'équilibre; si elle s'en occupe, ce doit être comme d'une recherche de fimple curiofité, pour réveiller & foutenir l'attention des commençans; à peu près comme on les exerce dès l'entrée de la Géométrie à faire des figures justes, pour avoir la satisfaction de s'assurer par leurs yeux de ce que le raisonnement leur a déjà démontré; mais un véritable Physicien n'a pas plus befoin du fecours de l'expérience pour démontrer les loix de la Méchanique & de la Statique, qu'un Géometre n'a besoin de regle & de compas pour s'affurer qu'il a résolu un problème difficile.

La seule utilité expérimentale que le Physicien puisse tirer des observations fur les loix de l'équilibre, fur celles du mouvement, & en général fur les affections primitives des corps, c'est d'examiner attentivement la différence entre le résultat que donne la théorie & celui que fournit l'expérience; & d'employer cette différence avec adresse, pour déterminer, par exemple, dans les effets de l'impulsion, l'altération causée par la résistance de l'air; dans les effets des machines fimples, l'altération occafionnée par le frottement & par d'autres causes. Telle est la méthode que les plus grands Physiciens ont suivie, & qui est la plus propre à avancer & à perfectionner la Physique; car alors l'expérience ne fervira plus fimplement à confirmer la théorie, mais différant de la théorie fans l'ébranler, elle conduira à des vérités nouvelles auxquelles la théorie feule n'auroit pu atteindre.

Le premier objet réel de la Physique expérimentale, est l'examen des propriétés générales des corps que l'observation nous fait connoître pour ainsi dire en gros, mais dont l'expérience seule peut mesurer & déterminer les

effets; tels font, par exemple, les phénomenes de la Pesanteur. Aucune théorie n'auroit pu nous faire trouver la loi que les corps pesans suivent dans leur chûte verticale; mais cette loi une fois connue par l'expérience, tout ce qui appartient au mouvement des corps pefans, foit rectiligne, foit curviligne, foit incliné, foit vertical, n'est plus que du ressort de la théorie: si l'expérience s'y joint, ce ne doit être que dans la même vue & de la même maniere que pour les loix primitives de l'impulsion.

L'observation journaliere nous apprend de même que l'air est pesant, mais l'expérience seule pouvoit nous éclairer fur la quantité absolue de sa pesanteur. Cette expérience est la base de l'Aérométrie, & le raisonnement acheve le reste. Il en est de même d'un grand nombre d'autres parties de la Physique, dans lesquelles une seule expérience, ou même une seule observation sert de base à des théories complettes. Ces parties font principalement celles qu'on appelle Phytico-mathématiques, & qui consistent dans l'application de la Géométrie & du Calcul aux phénomenes de la Na-. ture. C'est par le secours de la Géométrie

qu'on parvient à déterminer la quantité d'un effet compliqué, & dépendant d'un autre effet mieux connu : il ne faut donc pas s'étonner des fecours que nous tirons de cette Science dans la comparaifon & l'analyse des faits que l'expérience nous découvre. Il n'est pas surprenant que les Anciens avent peu cultivé cette branche de la Physique. Souvent la plus subtile Géométrie est nécessaire pour y réussir; & la Géométrie des Anciens, quoique d'ailleurs très profonde & très-savante, ne pouvoit aller jusqueslà. Il y a bien de l'apparence qu'ils l'avoient senti; car leur méthode de philosopher, nous ne saurions trop le redire, étoit plus sage que nous ne nous l'imaginons communément. On doit donc, s'il est permis de parler ainsi, leur tenir compte de l'ignorance où ils étoient sur ce point, de n'avoir pas voulu atteindre à ce qu'il leur étoit impossible de savoir, & de n'avoir point cherché à faire croire qu'ils y étoient parvenus. Les Géometres modernes ont su se procurer à cet égard plus de secours, non parce qu'ils sont supérieurs aux Anciens, mais parce qu'ils font venus depuis. La perfection de l'analyse & l'invention des nouveaux calculs, nous ont mis en état de foumettre à la Géométrie

des phénomenes très-compliqués.

Il feroit feulement à fouhaiter que les Géometres n'eussent pas quelquefois abusé de la facilité qu'ils avoient d'appliquer le calcul à certaines hypothèses. C'est souvent le desir de pouvoir faire usage du calcul, qui les détermine dans le choix des principes; au-lieu qu'ils devroient examiner d'abord les principes en eux-mêmes, fans fonger d'avance à les plier de force au calcul. La Géométrie, qui ne doit qu'obéir à la Physique quand elle se réunit avec elle, lui commande quelquefois. S'il arrive que la question qu'on veut examiner soit trop composée pour que tous les élémens puis fent entrer dans la comparaison analytique qu'on en veut faire, on fépare les plus incommodes, on leur en substitue d'autres, moins gênans, mais aussi moins réels; & l'on est surpris de n'arriver après un travail pénible, qu'à un résultat contredit par la Nature; comme si après l'avoir déguisée, tronquée ou altérée, une combinaison purement méchanique pouvoit nous la rendre.

Cependant, comme d'un côté la vani-



té naturelle à l'esprit humain le porte à se faire honneur de ce qu'il fait, & que de l'autre on ne confent qu'avec peine à avoir fait un travail inutile, on résiste difficilement à montrer aux autres cet étalage de favoir géométrique, qui fans instruire le Lecteur fur la matière qui en a été le prétexte, ne sert qu'à montrer les connoissances mathématiques de l'Auteur. Ainsi l'esprit de Calcul, qui a chassé l'esprit de Système, regne peutêtre un peu trop à son tour. Car il v a dans chaque fiecle un goût de Philosophie dominant; ce goût entraîne presque toujours quelques préjugés, & la meilleure Philosophie est celle qui en a le moins à fa suite. Il seroit mieux fans doute qu'elle ne fût jamais assujettie à aucun ton particulier; les différentes connoissances acquises & recueillies par les Savans en auroient plus de facilité pour se rejoindre & former un tout. Mais chaque Science paroît recevoir & secouer successivement la loi de celles qui font le plus en honneur ou les plus négligées, & la Philosophie prend la teinture des esprits où elle se trouve. Chez un Métaphysicien elle est ordinairement toute systématique, chez un

Géometre elle est souvent toute de calcul. La méthode du dernier est sans doute la plus fûre; mais il ne faut pas s'y borner, & croire que tout s'y réduife, autrement nous ne ferions de progrès dans la Géométrie transcendante que pour être à proportion plus bornés sur les vérités de la Physique. Plus on peut tirer d'utilité de l'apolication de la premiere de ces deux Sciences à la feconde; plus on doit être circonfpect dans cette application. C'est à la simplicité de son objet que la Géométrie est redevable de sa certitude: à mesure que l'objet devient plus composé, la certitude s'obscurcit & s'éloigne : il faut donc favoir s'arrêter sur ce qu'on ignore, ne pas croire que les mots de Théorême & de Corollaire fassent par quelque vertu secrete l'esfence d'une démonstration, & qu'en écrivant à la fin d'une proposition, ce qu'il falloit démontrer, on rendra démontré ce qui ne l'est pas.

Reconnoisson donc que les différens sujets de Physique ne sont paségalement susceptibles de l'application de la Géométrie. Si les observations ou les expériences qui servent de base au calcul sont en petit nombre, si elles sont simples & lumineuses, le Géometre sait alors en tirer le plus grand avantage, & en déduire les connoillances phyliques les plus capables de satisfaire l'esprit. Des observations moins parfaites servent souvent à le conduire dans ses recherches. & à donner à ses découvertes un nouveau degré de certitude: quelquefois même les raisonnemens mathématiques peuvent l'instruire & l'éclairer, quand l'expérience est muëtte, ou ne parle que d'une maniere confuse: enfin, fi les matieres qu'il se propose de traiter ne laifient aucune prife à fes calculs, il se réduit alors aux simples faits dont les observations l'instruisent : incapable de se contenter des fausses lueurs quand la lumiere lui manque, il n'a point recours à des raisonnemens vagues & obscurs, au désaut de démonstrations rigoureules

C'est principalement la méthode qu'il doit saivre par rapport à ces phénomenes sur la cause desquels le raisonnement ne peut nous aider, dont nous n'appercevons point la chaîne, ou dont nous ne voyons du moins la liaison que trèsimparfaitement, très-rarement, & après les avoir envisagés sous bien des faces.

Ce font-là les faits que le Physicien doit fur-tout chercher à bien connoître; il ne fauroit trop les multiplier; plus il en aura recueilli, plus il sera près d'en voir l'union: fon objet doit être d'y mettre l'ordre dont ils feront susceptibles, d'expliquer autant qu'il sera possible les uns par les autres, d'en trouver la dépendance mutuelle, de faifir le tronc principal qui les unit, de découvrir même par leur moyen d'autres faits cachés & qui sembloient se dérober à ses recherches, en un mot, d'en former un corps où il se trouve le moins de lacunes qu'il fe pourra; il n'en restera toujours que trop. Qu'il se garde bien sur-tout de vouloir rendre raison de ce qui lui échappe; qu'il se défie de cette fureur d'expliquer tout, que Descartes a introduite dans la Physique, qui a accoutumé la plupart de ses sectateurs à se contenter de principes & de raifons vagues, propres à foutenir également le pour & le contre. On ne peut lire sans étonnement dans certains Auteurs de Physique, les explications qu'ils donnent des variations du Barometre, de la neige, de la gréle & d'une infinité d'autres faits. Ces Auteurs, avec les principes & la méthode dont ils fe fervent, ne feroient pas plus embarraffés pour expliquer des faits abfolument contraires à ceux que nous observons; pour prouver, par exemple, qu'en tems de pluie le Barometre doit hausser, que la neige doit tomber en Eté & la grêle en Hiver, & ainsi du reste. Des faits & point de verbiage, voilà la grande regle en Physique comme en Histoire; ou, pour parler plus exactement, les explications dans un Livre de Physique doivent être comme les réflexions dans l'Histoire, courtes, sages, fines, amenées par les faits, ou renfermées dans les faits même par la maniere dont on les présente.

Au reste, quand nous proscrivons de la Physique la manie de tout expliquer, nous sommes bien éloignés de condamner, ni cet esprit de conjecture, qui tout à la sois timide & éclairé conduit quelquesois à des découvertes; ni cet esprit d'analogie, dont la fage hardiesse perce au-delà de ce que la Nature semble vouloir montrer, & prévoit les faits avant que de les avoir vus. Ces deux talens précieux & rares trompent à la vérité quesquesois celui qui n'en fait pas assertins que qui veut.

Si la retenue & la circonspection doivent être un des principaux caracteres du Physicien, la patience & le courage doivent d'un autre côté le foutenir dans fon travail. En quelque matiere que ce foit, on ne doit pas trop se hâter d'élever entre la Nature & l'Esprit humain un mur de séparation. En nous méfiant de notre industrie, gardons-nous de nous en méfier avec excès. Dans l'impuissance que nous fentons tous les jours de furmonter tant d'obstacles qui se présentent à nous, nous serions sans doute trop heureux, si nous pouvions du moins juger au premier coup d'œil jusqu'où nos efforts peuvent atteindre: mais telle est tout à la fois la force & la foiblesse de notre esprit, qu'il est souvent aussi dangereux de prononcer fur ce qu'il ne peut pas, que sur ce qu'il peut. Combien de découvertes modernes dont les Anciens n'avoient pas même l'idée ? Combien de découvertes perdues que nous contesterions trop légérement? Et combien d'autres que nous jugerions imposfibles, font réservées pour notre postérité?

#### XXI.

#### CONCLUSION.

NOus avons tracé en général la méthode qu'on doit suivre dans l'étude des principales parties de la Philosophie. Il nous reste encore deux objets, les Faits historiques & les principes du Goût. Nous avons déjà indiqué le plan que le Philosophe doit se proposer dans l'étude des uns & des autres, nous avons même fixé dans un Ecrit particulier (r) l'usage & l'abus de l'esprit philosophique par rapport aux matieres de goût, c'est pourquoi nous terminerons ici cet Essai. Nous n'ajouterons plus qu'un mot sur la maniere d'étudier des élémens de Philosophie bien faits. C'est moins avec le secours d'un Maître qu'on peut remplir ce but, qu'avec beaucoup de méditation & de travail. Savoir des élémens, ce n'est pas seulement connoître ce qu'ils contiennent, c'est en connoître l'usage, les applications & les conféquences; c'est pénétrer dans le génie des Inventeurs, c'est se mettre en état d'aller plus loin qu'eux; & c'est ce qu'on ne fait bien

<sup>(</sup>r) Voyez l'Eerk fuivans.
Tonne IV.

qu'à force d'étude & d'exercice. C'est aussi pour cela qu'on ne saura jamais parfaitement que ce qu'on s'est appris soi-même. Peut-être seroit-on bien par cette même raison d'indiquer en deux mots dans des élémens de Philosophie l'usage & les conséquences des vérités fondamentales. Ce seroit pour les commençans un sujet d'exercer leur esprit, en cherchant la preuve de ces conséquences, & en faisant disparoître les vuides qu'on leur auroit laissé à remplir. Le propre d'un bon Livre d'élémens, est de faire beaucoup penser.

Des élémens composés suivant le plan que nous avons tracé dans cet Essa; auroient une double utilité; ils mettroient les bons esprits sur la voye des découvertes à faire, en leur présentant les découvertes déjà faites; ils mettroient de plus les lecteurs ordinaires à portée de distinguer les vrayes découvertes d'avec ce qui ne l'est pas; car tout ce qui ne pourroit être ajouté aux élémens d'une Science comme par forme de supplément, ne feroit point digne du nom dedécouverte.

En général, l'objet d'une découverte doit être non feulement grand & nouyeau, mais encore utile, ou du moins carieux, & de-plus difficile à trouver. Il n'y a que l'utilité éminente ou l'exceffive fingularité, qui puisse dispenser dans une découverte, du mérite de la difficulté vaincue. Les découvertes qui réunissent les cinq caracteres dont nous venons de parler, sont de la première espece; celles qui n'ont aucun de ces caracteres dans un degré éminent, s'ap-

pellent simplement inventions.

Le hazard a fait plusieurs découvertes dans les Arts, & même dans les Sciences de faits, telles que la Phyfique; les. découvertes dans les Mathématiques & dans les autres Sciences de pur raisonnement font presque toujours l'ouvrage du génie; quelquefois feulement le génie peut y concourir avec le hazard. lorfqu'en cherchant ce qu'on ne trouve point, on trouve ce qu'on ne cherchoit pas. De pareilles déconvertes font une espece de bonheur; mais c'est un bonheur qui n'arrive qu'à ceux qui le méritent, c'est-à-dire, qui auroient pu trouver par le génie feul, ce que le hazard joint au génie leur a fait trouver.

Les découvertes se font, ou en joignant ensemble plusieurs idées nouvelles, ou en joignant des idées nouvelles à des idées connues, ou en combinant d'une maniere nouvelle des idées connues. Mais il faut dans ce dernier cas que la réunion foit importante ou difficile. Il n'est pas même nécessaire qu'elle soit difficile, quand elle est importante. Les Sciences sont une espece de grand édifice auquel plusieurs personnes travaillent de concert; les uns à la sueur de leurs corps tirent la pierre de la carrière, d'autres la trasnent avec effort jusqu'au pied du bâtiment, d'autres l'élevent à force de bras & de machines, mais celui qui la met en œuvre & en place a le mérite de la construction.

Il n'y a proprement que trois genres de Connoilfances où les découvertes n'aient pas lieu; l'Erudition, parce que les faits ne se devinent & ne s'inventent pas; la Métaphysique, parce que les faits se trouvent au-dedans de nous-mêmes; la Théologie, parce que le dépôt de la Foi est inaltérable, & qu'il ne sauroit y avoir de Révésation nou-

velle.

## RÉFLEXIONS

SUR L'USAGE

ET

SUR L'ABUS

### DE LA PHILOSOPHIE

DANS LES MATIERES DE GOÛT,

Lues à l'Académie Françoise le 14 Mars 1757. j.



## RÉFLEXIONS

SUR L'USAGE

ET SUR L'ABUS

### DE LA PHILOSOPHIE

DANS LES MATIERES DE GOÛT.

L'ESPRIT Philosophique, si célébré chez une partie de notre Nation, & si décrié par l'autre, a produit dans les Sciences & dans les Belles-Lettres des effets contraires. Dans les Sciences, il a mis des bornes séveres à la manie de tout expliquer, que l'amour des Systèmes avoit introduite; dans les Belles-Lettres, il a entrepris d'analyser nos plassifs, & de soumettre à l'examen tout ce qui est l'objet du Goût. Si la sage timidité de la Physique moderne a trouvé des N. 4.

contradicteurs, est-il surprenant que la hardiesse des nouveaux Littérateurs ait en le même fort ? Elle a dû principalement révolter ceux de nos Écrivains qui penfent qu'en fait de Gout comme dans des matieres plus férieuses, toute opinion nouvelle & paradoxe doit être proferite par la feule raison qu'elle est nouvelle. Il nous femble au contraire, que dans les sujets de spéculation & d'agrément on ne fauroit laisser trop de liberté à l'industrie, dût-elle n'être pas toujours également heureuse dans fes efforts. C'est en se permettant les écarts que le génie enfante les choses fublimes; permettons de même à la raison de porter au hazard, & quelquefois fans fuccès, fon flambeau fur tous les objets de nos plaisirs, si nous voulons la mettre à portée de découvrir au génie quelque route inconnue. La féparation des vérités & des fophismes se fera bientôt d'elle-même, & nous en serons ou plus riches, ou du moins plus éclairés.

Un des avantages de la Philosophie appliquée aux matieres de Goût, est de nous guérir ou de nous garantir de la Superstition Littéraire; elle justifie no-

tre estime pour les Anciens en la rendant raifonnable; elle nous empêche d'encenfer leurs fautes; elle nous fait voir leurs égaux dans plufieurs de nos bons Ecrivains modernes, qui pour s'être formés fur eux, se croyoient par une inconséquence modelle fort inférieurs à leurs Maîtres. Mais l'analyse métaphysique de ce qui est l'objet du fentiment, ne peut-elle pas faire chercher des raisons à ce qui n'en a point, émousser le plaisir en nous accoutumant à discater froidement ce que nous devons fentir avec chaleur, donner enfin des entraves au génie, & le rendre esclave & timide? Essayons de répondre à ces questions.

Le Goût, quoique peu commun, n'est point arbitraire; cette vérité est également reconnue de ceux qui rédussent le Goût à sentir, & de ceux qui veulent le contraindre à raisonner. Mais il n'étend pas son ressont fur toutes les beautés dont un Ouvrage de l'Art est fusceptible. Il en est de frappantes & de sublimes, qui saisssent est est est prits, que la Nature produit sans efforts dans tous les Siecles & chez tous les Peuples, & dont par conséquent tous N 5

les Esprits, tous les Siecles, & tous les Peuples font juges. Il en est qui ne touchent que les ames fensibles, & qui glisfent fur les autres. Les beautés de cette espece ne sont que du second ordre, car ce qui est grand est préférable à ce qui n'est que fin; elles font néanmoins celles qui demandent le plus de sagacité pour être produites, & de délicatesse pour être fenties; aussi font-elles plus fréquentes parmi les Nations chez lesquelles les agrémens de la Société ont perfectionné l'Art de vivre & de jouir. Ce genre de beautés faites pour le petit nombre, est proprement l'objet du Goût, qu'on peut définir le talent de démêler dans les ouvrages de l'Art ce qui doit plaire aux ames sensibles & ce qui doit les blesser. Si le Gout n'est pas arbitraire, il est

Si le Goût n'est pas arbitraire, il est donc fondé sur des principes incontestables; & ce qui en est une suite néces-faire, il ne doit point y avoir d'ouvrage de l'Art dont on ne puisse juger en y appliquant ces principes. En esse la fource de notre plassir & de notre ennui est uniquement & entiérement en nous; nous trouverons donc au-dedans de nous-mêmes, en y portant une vue attentive, des regles générales & inva-

riables de Goût, qui seront comme la pierre de touche à l'épreuve de laquelle toutes les productions du talent pourront être foumises. Ainsi le même esprit philosophique qui nous oblige, faute de lumieres fusfisantes, de suspendre à chaque instant nos pas dans l'étude de la Nature & des objets qui sont hors de nous, doit au contraire dans tout ce qui est l'objet du Gout nous porter à la discustion. Mais il n'ignore pas en même tems que cette discussion doit avoir un terme. En quelque matiere que ce foit, nous devons désespérer de remonter jamais aux premiers principes, qui font toujours pour nous derriere un nuage: vouloir trouver la cause métaphysique de nos plaisirs, seroit un projet aussi chimérique que d'entreprendre d'expliquer l'action des objets fur nos fens. Mais comme on a su réduire à un petit nombre de fenfations l'origine de nos connoissances, on peut de même réduire les principes de nos plaisirs en matiere de Gout, à un petit nombre d'obfervations incontestables fur notre maniere de fentir. C'est jusques-là que le Philofophe remonte, mais c'est-là qu'il s'arrête, & d'où par une pente

naturelle il descend ensuite aux consé-

quences.

La justesse de l'esprit, déjà si rare par elle-même, ne fuffit pas dans cette analyse; ce n'est pas même encore assez d'une ame délicate & fensible ; il faut de-plus, s'il est permis de s'expliquer de la forte, ne manquer d'aucun des fens qui composent le Goût. Dans un Ouvrage de Poésie, par exemple, on doit parler tantôt à l'imagination, tantôt au fentiment, tantôt à la raison, mais toujours à l'organe; les vers font une espece de chant, sur lequel l'oreille est si înexorable, que la raison même est quelquefois contrainte de lui faire de légers facrifices. Ainsi un Philosophe dénué d'organe, eût-il d'ailleurs tout le reste, sera un mauvais juge en matiere de Poésie. Il prétendra que le plaisir qu'elle nous procure, est un plaisir d'opinion; qu'il faut se contenter, dans quelqu'Ouvrage que ce foit, de parler à l'esprit & à l'ame : il jettera même par des raisonnemens captieux un ridicule apparent sur le soin d'arranger des mots pour le plaisir de l'oreille. C'est ainsi qu'un Physicien rédait au seul sentiment de toucher, prétendroit que les objets

éloignés ne peuvent agir fur nos organes, & le prouveroit par des sophismes auxquels on ne pourroit répondre qu'en lui rendant l'ouïe & la vue. Notre Philosophe croira n'avoir rien ôté à un Ouvrage de Poésie en conservant tous les termes, & en les transposant pour détruire la mesure; & il attribuera à un préjugé dont il est esclave lui même sans le vouloir, l'espece de langueur que l'Ouvrage lui paroît avoir contractée par ce nouvel état. Il ne s'appercevra pas qu'en rompant la mesure, & en renversant les mots, il a détruit l'harmonie qui réfultoit de leur arrangement & de leur liaison. Que diroit-on d'un Musicien qui pour prouver que le plaifir de la mélodie est un plaisir d'opinion, dénatureroit un air fort agréable en transposant au hazard les sons dont il est composé?

Ce n'est pas ainsi que le vrai Philosophe jugera du plaisse que donne la Poésie. Il n'accordera sur ce point ni tout à la nature ni tout à l'opinion; il reconnoîtra, que comme la Musique a un esse général sur tous les Peuples, quoique la Musique des uns ne plaisse pas toujours aux autres, de même tous

les Peuples font sensibles à l'Harmonie Poétique, quoique leur Poésie soit fort différente, C'est en examinant avec attention cette différence, qu'il parviendra à déterminer jusqu'à quel point l'habitude influe fur le plaifir que nous font la Poésie & la Musique, ce que l'habitude ajoute de réel à ce plaisir, & ce que l'opinion peut aussi y joindre d'illusoire. Car il ne confondra point le plaifir d'habitude avec celui qui est purement arbitraire & d'opinion; distinction qu'on n'a peut-être pas affez faite en cette matiere, & que néanmoins l'expérience journaliere rend incontestable. Il est des plaisirs qui dès le premier moment s'emparent de nous; il en est d'autres qui n'ayant d'abord éprouvé de notre part que de l'éloignement ou de l'indifférence, attendent pour se saire fentir, que l'ame ait été suffisamment ébranlée par leur action, & n'en font alors que plus vifs. Combien de fois n'est-il pas arrivé, qu'une Musique qui neus avoit d'abord déplû, nous a ravis ensuite, lorsque l'oreille à force de l'entendre, est parvenue à en démêler toute l'expression & la finesse? Les plaifirs que l'habitude fait goûter peuvent donc n'être pas arbitraires: & même avoir d'abord le préjugé contre eux.

C'est ainsi qu'un Littérateur Philosophe conservera à l'oreille tous ses droits. Mais en même tems (& c'est - la sur-tout ce qui le distingue) il ne croira pas que le soin de satisfaire l'organe dispense de l'obligation encore plus importante de penser. Comme il sait que c'est la premiere loi du style, d'être à l'unisson du fujet, rien ne lui inspire plus de dégoût que des idées communes exprimées avec recherche, & parées du vain coloris de la versification: une Prose médiocre & naturelle lui paroît préférable à la Poéfie qui au mérite de l'harmonie ne joint point celui des choses: c'est parce qu'il est sensible aux beautés d'image, qu'il n'en veut que de neuves & de frappantes: encore leur préfére-t-il les beautés de fentiment, & fur-tout celles qui ont l'avantage d'exprimer d'une maniere noble & touchante des vérités utiles aux hommes.

Il ne suffit pas à un Philosophe d'avoir tous les sens qui composent le Goût; il est encore nécessaire que l'exercice de ces sens n'ait pas été trop concentré dans un seul objet. Malebranche ne pouvoit lire fans ennui les meilleurs vers. quoiqu'on remarque dans fon ftyle les grandes qualités du Poëte, l'imagination; le sentiment & l'harmonie. Mais trop exclusivement appliqué à ce qui est l'objet de la Raison, ou plutôt du Rai-sonnement, son imagination se bornoit à enfanter des hypotheses philosophiques, & le degré de fentiment dont il étoit pourvu, à les embrasser avec ardeur comme des vérités. Quelque har-monieuse que soit sa prose, l'harmonie poëtique étoit fans charmes pour lui, foit qu'en effet la sensibilité de son oreille fût bornée à l'harmonie de la prose, foit qu'un talent naturel lui fit produire de la profe harmonieuse sans qu'il s'en apperçût, comme fon imagination le fervoit fans qu'il s'en doutât, ou comme un instument rend des accords sans le savoir.

Ce n'est pas seulement à quelque défaut de sensibilité dans l'ame ou dans l'organe, qu'on doit attribur les saux jugemens en matiere de Goût. Le plaisir que nous fait éprouver un ouvrage de l'Art, vient ou peut venir de plusieurs sources distérentes; l'analyse philosophique consiste donc à savoir les distin-

guer & les féparer toutes, afin de rapporter à chacune ce qui lui appartient, & de ne pas attribuer notre plaisir à une cause qui ne l'ait point produit. C'est sans doute sur les Ouvrages qui ont réussi en chaque genre, que les regles doivent être faites; mais ce n'est point d'après le réfultat général du plaisir que ces Ouvrages nous ont donné : c'est d'après une difcuffion réfléchie, qui nous fasse discerner les endroits dont nous avons été vraiment affectés, d'avec ceux qui n'étoient deftinés qu'à fervir d'ombre ou de repos. d'avec ceux même où l'Auteur s'est négligé sans le vouloir. Faute de suivre cette méthode, l'imagination échauffée par quelques beautés du premier ordre dans un Ouvrage monstrueux d'ailleurs. fermera bientôt les yeux sur les endroits foibles, transformera les défauts même en beautés, & nous conduira par degrès à cet enthousiasme froid & stupide qui ne fent rien à force d'admirer tout : espece de paralysie de l'esprit, qui nous rend indignes & incapables de goûter les beautés réelles. Ainti, sur une impression confuse & machinale, ou bien on établira de faux principes de Goút, ou, ce qui n'est pas moins dangereux, on érigera en

principe ce qui est en soi purement arbitraire; on retrécira les bornes de l'Art, & on prescrira des limites à nos plassirs, parce qu'on n'en voudra que d'une seule espece & dans un seul genre, on tracera autour du talent un cercle étroit dont on ne lui permettra pas de sortir.

C'est à la Philosophie à nous délivrer de ces liens, mais elle ne fauroit mettre trop de choix dans les armes dont elle fe fert pour les brifer. Feu Mr. de la Motte a avancé que les vers n'étoient pas effentiels aux Pieces de Théatre: prouver cette opinion, très-foutenable en elle-même, il a écrit contre la Poésie, & par-là il n'a fait que nuire à fa cause; il ne lui restoit plus qu'à écrire contre la Musique, pour prouver que le chant n'est pas effentiel à la Tragédie. Sans combattre le préjugé par des paradoxes, il avoit, ce me femble, un moyen plus court de l'attaquer; s'étoit d'écrire Înès de Castro en prose; l'extrême intérêt du fujet permettoit de rifquer l'innovation, & peut-être aurions-nous un genre de plus. Mais l'envie de se distinguer fronde les opinions dans la théorie; & l'amour-propre qui craint d'échouer, les ménage dans la pratique. Les Philosophes font le contraire des Législateurs; ceuxci se dispensent des toix qu'ils imposent, ceux-là se soumettent dans leurs Ouvrages aux loix qu'ils condamnent dans leurs

préfaces.

Les deux causes d'erreur dont nous avons parlé jusqu'ici, le défaut de sensibilité d'une part, & de l'autre trop peu d'attention à démêler les principes de notre plaisir, sont la source éternelle de la dispute tant de fois renouvellée sur le mérite des Anciens. Leurs partisans trop enthousiastes font trop de graces à l'ensemble en faveur des détails; leurs adversaires trop raisonneurs ne rendent pas asser de justice aux détails, par les vices qu'ils remarquent dans l'ensemble.

Il est une autre espece d'erreur dont le Philosophe doit avoir plus d'attention à se garantir, parce qu'il lui est plus aisé d'y tomber. Elle consiste à transporter aux objets du Goût des principes vrais en eux-mêmes, mais qui n'ont point d'application à ces objets. On connoît le célebre qu'il mourât du vieil Horace, & on a blâmé avec raison le vers suivant: cependant une métaphysique commune ne manqueroit pas de sophismes pour le justifier. Ce second vers, dira-t-on, est nécessaire pour exprimer tout ce que sent le vieil Horace: sans doute il doit préférer la mort de fon fils au deshonneur de fon nom; mais il doit encore plus fouhaiter que la valeur de ce fils le fasse échapper au péril, & qu'animé par un beau désespoir il se défende seul contre trois. On pourroit d'abord répondre que le fecond vers exprimant un fentiment plus naturel, devroit au moins précéder le premier, & par conféquent qu'il l'affoiblit. Mais qui ne voit d'ailleurs que ce second vers feroit encore foible & froid, même après avoir été remis à fa véritable place? N'est-il pas évidemment inutile au vieil Horace d'exprimer le fentiment que ce vers renferme? Chacun supposera fans peine qu'il aime mieux voir son fils vainqueur que victime du combat: le feul fentiment qu'il doive montrer, & qui convienne à l'état violent où il est, est ce courage héroïque qui lui fait préférer la mort de son fils à la honte. La logique froide & lente des esprits tranquilles, n'est pas celle des ames vivement agitées: comme elles dédaignent de s'arrêter sur des sentimens vulgaires, elles sous-entendent plus qu'elles n'expriment, elles s'élancent tout d'un coup aux sentimens extrêmes; semblables à ce Dieu d'Homere, qui fait trois pas & qui arrive au quatrieme.

Ainsi dans les matieres de Goût, une demi-philosophie nous écarte du vrai, & une philosophie mieux entendue nous y ramene. C'est donc faire une double injure aux Belles-Lettres & à la Philosophie, que de croire qu'elles puissent réciproquement se nuire ou s'exclure. Tout ce qui appartient non seulement à notre maniere de concevoir, mais encore à notre maniere de fentir, est le vrai domaine de la Philosophie: il feroit aussi déraisonnable de la releguer dans les Cieux & de la restreindre au Syftême du Monde, que de vouloir borner la Poésie à ne parler que des Dieux & de l'Amour. Et comment le véritable esprit philosophique seroit-il opposé au bon Gout? Il en est au-contraire le plus ferme appui, puisque cet esprit consiste à remonter en tout aux vrais principes, à reconnoître que chaque Art a sa nature propre, chaque situation de l'ame fon caractere, chaque chose son coloris; en un mot, à ne point consondre les limites de chaque genre. Abuser de l'esprit philosophique, c'est

en manquer.

Ajoutons qu'il n'est point à craindre que la discussion & l'analyse émoussent le fentiment ou refroidissent le génie dans ceux qui posséderont d'ailleurs ces piécieux dons de la Nature. Le Philosophe sait que dans le moment de la prodi ction le génie ne veut aucune contrainte; qu'il aime à courir fans frein & fans regle, à produire le monstrueux à côté du sublime, à rouler impétueusement l'or & le limon tout ensemble. La Raifon donne donc au génie qui crée une liberté entiere; elle lui permet de s'épuifer jusqu'à ce qu'il ait besoin de repos, comme ces coursiers fougueux dont on ne vient à bout qu'en les fatiguant. Alors elle revient févérement fur les productions du génie; elle conferve ce qui est l'effet du véritable enthousiasme, elle proferit ce qui est l'ouvrage de la fougue, & c'est ainsi qu'elle fait éclorre les chefs-d'œuvre. Quel Ecrivain, s'il n'est pas entiérement dépourvu de talent & de gout, n'a pas remarqué que dans la châleur de la composition une partie de son esprit reste en quelque maniere à l'écart, pour observer celle qui compose & pour lui laisser un libre cours, & qu'elle marque d'avance ce qui doit être essacé?

Le vrai Philosophe se conduit à-peuprès de la même maniere pour juger que pour composer; il s'abandonne d'abord au plaisir vis & rapide de l'impression, mais persuadé que les vrayes beautés gagnent toujours à l'examen, il revient bientôt sur ses pas, il remonte aux causes de son plaisir, il les démèle, il distingue ce qui lui a fait illussion d'avec ce qui l'a prosondément frappé, & se met en état par cette analyse de porter un jugement sain de tout l'Ouvrage.

On peut, ce me femble, d'après ces réflexions, répondre en deux mots à la question souvent agitée, si le sentiment est préférable à la discussion pour juger un Ouvrage de Goût. L'impression est le juge naturel du premier moment, la discussion l'est du second. Dans les personnes qui joignent à la finesse & à la promptitude du tact, la metteté & la justesse de l'esprit, le se-

cond juge ne fera pour l'ordinaire que confirmer les arrêts rendus par le premier. Mais, dira-t-on, comme ils ne feront pas toujours d'accord, ne vaudroit-il pas mieux s'en tenir dans tous les cas à la premiere décision que le sentiment prononce? Quelle trifte occupation de chicaner ainfi avec fon propre plaifir! & quelle obligation aurons-nous à la Philosophie, quand son effet sera de le diminuer? Nous répondrons avec regret, que tel est le malheur de la condition humaine: nous n'acquérons guére de connoissances nouvelles que pour nous abuser de quelque illusion, & nos lumieres font presque toujours aux dépens de nos plaisirs. La simplicité de nos ayeux étoit peut-être plus fortement remuée par les Pieces monstrueuses de notre ancien Théatre, que nous ne le formmes aujourd'hui par la plus belle de nos Pieces dramatiques: les Nations moins éclairées que la nôtre ne font pas moins heureuses, parce qu'avec moins de desirs elles ont aussi moins de befoins, & que des plaisirs grossiers ou moins rassinés leur suffisent: cependant nous ne voudrions pas changer nos lumieres pour l'ignorance de ces Nations & pour celle de nos ancêtres. Si ces lumieres peuvent diminuer nos plaisirs; elles flattent en même tems notre vanité; on s'applaudit d'être devenu disticile, on croit avoir acquis par-là un degré de mérite. L'amour-propre est le fentiment auquel nous tenons le plus, & que nous fommes le plus empressés de fatisfaire : le plaifir qu'il nous fait éprouver n'est pas comme beaucoup d'autres, l'effet d'une impression subite & violente, mais il est plus continu, plus uniforme & plus durable, & fe laisse

goûter à plus longs traits.

Ce petit nombre de réflexions paroît devoir suffire pour justifier l'esprit philosophique des reproches que l'ignorance ou l'envie ont coutume de faire. Observons en finissant, que quand ces reproches seroient fondés, ils ne seroient peut-être convenables, & ne devroient avoir de poids que dans la bouche des véritables Philosophes: ce feroit à eux feuls qu'il appartiendroit de fixer l'usage & les bornes de l'esprit philosophique, comme il n'appartient qu'aux Ecrivains qui ont mis beaucoup d'esprit dans leurs Ouvrages, de parler contre l'abus qu'on en peut faire. Mais Tome IV.

#### Réflexions fur le Goût.

le contraire est malheureusement arrivé; ceux qui possiedent & qui connoissent le moins l'esprit philosophique, en sont parmi nous les plus ardens détracteurs, comme la Poèsse est décriée par ceux qui n'ont pu y réussir, les hautes Sciences par ceux qui en ignorent les premiers principes, & notre siecle par les Ecrivains qui lui sont le moins d'honneur.



# DE L'ABUS DE LA CRITIQUE

EN MATIERE DE RELIGION.

Que caput à celi regionibus oftendebat.

Lucret. L



# DE L'ABUS DELA CRITIQUE

EN MATIERE DE RELIGION.

I.

Un Auteur assez ignoré, & plus digne encore de l'être, le Pere Laubrussel, Jésuite, donna autresois au Public un Ouvrage que depuis long-tems on ne lit plus, & dont le titre est le même que celui de cet Ecrit. Il avoit pour but de venger la Religion des coups impussangue lui ont portés les Incrédules & les Hérétiques. L'entreprise étoit très-louable; il seroit seulement à desirer qu'il l'est exécutée plus heureusement, & qu'il n'est pas mis trop souvent des déclamations & des injures à la place des raisons (a).

<sup>(</sup>a) C'est une chose incroyable qu'on sir laissé par roitre dans le tems, sous le sceau de l'Autorité publis-O 3

# De l'abus de la Critique

Néanmoins, fans approuver sa Logique, on peut lui tenir compte de fon zele, si le zele doit couvrir la multitude des inepties, comme la charité la multitude des fautes. Nous nous propofons ici un objet très-différent, qui n'est pas moins utile, & que nous tâcherons de mieux remplir. C'est de venger les Philosophes des reproches d'impiété dont on les charge fouvent mal-à-propos, en leur attribuant des sentimens qu'ils n'ont pas, en donnant à leurs paroles des interprétations forcées, en tirant de leurs principes des conséquences odieuses & fausses qu'ils désavouent; en voulant enfin faire paffer pour criminelles ou pour dangereuses des opinions que le Christianisine n'a jamais désendu de soutenir. Entre les abus fans nombre qu'on peut reprocher à la Critique, il n'en est point de plus funesto que celui dont nous allons nous plaindre, & fur lequel il foit

que, cet Ouvrage du Pere Laubruffel ; où l'Auteur femble avoir pris à tache, à la vérité innocemment de de bonne foi, de réunir dans un même volume ce qui a jumis été dit contre la Religion de plus frandaleux ét de plus impie, fans y réposire autrement que par des exclimarions. Ce Livre u est prefui abrolument qui un recueil portatif des plaifunteries let plus indécenes; de des décriptions les plus buriefques de nos Myltres, imprimé avec approbation & friyllege;

plus nécessaire de la démasquer & de la consondre. L'importance de la matiere exigeroit peut-être un Ouvrage considérable : les réflexions que nous présentons aux Lecteurs n'en sont que le projet & l'esquisse. Puissent elles mériter l'approbation des Sages, également éclairés sur les droits de la Foi & sur ceux de la Raisson! Puisse le plan d'apologie que je vais tenter en leur faveur, être goûté & faiss par quelqu'un de nos illustres Ecrivains, plus digne & plus capable que moi de l'exécuter!

#### ı

Dans la défense comme dans la recherche de la Vérité, le premier devoir est d'être juste. Nous commencerons donc par avouer, que les Défenseurs de la Religion ont quelque raison de craindre pour elle, autant néanmoins qu'on peut craindre pour ce qui n'est pas l'ouvrage des hommes. On ne fauroit se dissimuler que les principes du Christianisme sont aujourd'hui indécemment attaqués dans un grand nombre d'Ecrits. Il est vrai que la maniere dont ils lesont pour l'ordinaire, est très-capable de rasfurer ceux que ces attaques pourroient allarmer: le desir de n'avoir plus de frein dans les passions, la vanité de ne pas penfer comme la multitude, ont fait, plutôt encore que l'illusion des fophismes, un grand nombre d'Incrédules, qui, felon l'expression de Montagne, tachent d'être pires qu'ils ne peuvent. Cette grêle de traits émoullés ou perdus, lancés de toutes parts contre le Christianisme, a jetté l'effroi dans le cœur de nos plus pieux Ecrivains. Empressés de soutenir la cause & l'honneur de la Religion, qu'ils croyoient en péril parce qu'ils la voyoient outragée, ils ont été pour ainsi dire à la découverte de l'impiété dans tous les Livres nouveaux; & il faut avouer qu'ils y ont fait une moisson tristement abondante. Mais quelques-uns d'entr'eux, femb'ables à ces guerriers pleins de courage que l'ardeur entraîne au-delà des rangs. & qui par un faux mouvement prêtent le flanc à l'ennemi, ont porté dans leur zele & dans leurs recherches une indifcrétion dangereuse à leur cause. Quand ils n'ont pas trouvé d'impiétés réelles, ils en ont forgé d'imaginaires pour avoir l'avantage de les combattre. Ils ont fup-

fupposé des intentions au défaut des crimes; ils ont accusé jusqu'au silence même. Sénateurs, disoit autrefois un Romain, on m'attaque dans mes discours, tant je suis innocent dans mes actions: quelques-uns de nos Philosophes pourroient dire à fon exemple : on m'attaque dans mes pensées, tant je suis irréprocha-ble dans mes discours. Denis, Tyran de Syracuse, fit mourir un de ses sujets. qui avoit conspiré contre lui en songe. Souvent il n'a manqué au faux zele, pour porter l'injustice encore plus loin, que le crédit ou la puissance. Le Tyran punissoit les rêves; les ennemis de la Philosophie les supposent, demandent le fang des coupables, & peu s'en est fallu quelquefois qu'ils ne l'aient obtenu, à la honte de la Raison & del'Humanité.

## III.

Rien n'a été plus commun dans tous les tems, que l'accusation d'irreligion intentée contre les Sages par ceux qui ne le font pas. Périclès eut à peine le crédit de sauver Anaxagore, accusé d'athéisme par les Prêtres Athéniens, pour avoir prétendu que l'Univers étoit O 5

gouverné par une Intelligence suprême fuivant des loix générales & invariables. Les cendres de Socrate fumoient encore, lorsqu'Aristote cité devant les mêmes Juges par des ennemis fanatiques fut contraint de se dérober par la fuite à la persécution: ne souffrons pas, dit-il, qu'on fasse une seconde injure à la Philofophie. Ces Athéniens superstitieux, qui applaudissoient aux impiétés d'Aristophane, permettoient de tourner en ridicule les objets de leur culte, & ne souffroient pourtant pas qu'on y en substituât d'autres. Il n'étoit défendu chez les Grecs de parler de la Divinité, qu'aux feuls hommes qui pouvoient en parler dignement. Mais fans remonter au fiecle des Anaxagores, des Aristotes & des Socrates, nous nous bornerons à ce qui s'est passé dans le nôtre.

# IV.

Le fameux Jésuite Hardouin, un des premiers hommes de son siecle par la prosondeir de son érudition, & un des derniers, par l'usage ridicule qu'il en a fait, porta autresois l'extravagance jusqu'a composer un Ouvrage exprès, pour

mettre fans pudeur & fans remords au nombre des Athées des Auteurs respectables, dont plusieurs avoient solidement prouvé l'existence de Dieu dans leurs Ecrits: absurdité bien digne d'un visionnaire, qui prétendoit que la plupart des chefs-d'œuvre de l'Antiquité avoient été composés par des Moines du XIII. Siecle. Ce pieux sceptique, en attaquant, comme il le faisoit, la certitude de presque tous les monumens historiques, eût mérité plus que personne le nom d'ennemi de la Religion, si fes opinions n'eassent été trop insenfées pour avoir des partifans. " lie, dit un Ecrivain célebre, ôta à fa , calomnie toute fon atrocité; mais ceux ,, qui renouvellent cette calomnie dans , notre fiecle, ne font pas toujours re-, connus pour fous, & font fouvent , très-dangereux". Naturellement intolérans dans leurs opinions, quelque indifférentes qu'elles soient en elles mêmes. les hommes faisissent avec empressement tout ce qui peut leur servir de prétexte pour rendre ces opinions respectables. On a voulu lier au Christianisme les questions métaphysiques les plus contentieu-& les systèmes de Philosophie les plus

arbitraires. En vain la Religion, si simple & si précise dans ses dogmes, a rejetté constamment un alliage qui la désiguroit: c'est d'après cet alliage imaginaire qu'on a cru la voir attaquée dans les Ouvrages où elle l'étoit le moins. Entrons à cet égard dans quelque détail, & montrons avec quelle injustice on a traité sur un point de cette importance les plus sages & les plus respectables des Philosophes.

#### . V.

Donnez-moi de la matiere & du mouvement, & je ferai un Monde: ainfi parloit autrefois Descattes, & ainfi se sont exprimés après lui quelques-uns de ses sectateurs. Cette proposition, qu'on a regardée comme injurieuse à Dieu, est peut-être ce que la Philosophie a jamais dit de plus relevé à la gloire de l'Etre suprême; une pensée si prosonde & si grande n'a pu partir que d'un génie vaste qui d'un côté sentoit la nécessité d'une Intelligence toute-puissante pour donner l'existence & l'impussion à la matiere, & qui appercevoit de l'autre la simplicité & la fécondité non moins admirable des

loix du mouvement; loix en vertu defquelles le Créateur a renfermé tous les événemens dans le premier comme dans leur germe, & n'a eu besoin pour les produire que d'une parole, felon l'expression si sublime de l'Ecriture. Voilà tout ce que la proposition de Descartes fignifie pour qui la veut entendre; mais les ennemis de la Raison, qui n'apperçoivent qu'en petit les Ouvrages du Souverain Etre, & qui leur rendent un hommage étroit, pufillanime, & borné comme eux, n'ont vu dans l'hommage plus grand & plus pur du Philosophe, qu'un orgueilleux fabricateur de systèmes, qui fembloit vouloir se mettre à la place de la Divinité.

# VI.

Les Newtoniens admettent le vuide & l'attraction, c'étoit à peu près la Phyfique d'Epicure: or ce Philosophe étoit Athée, les Newtoniens le sont donc austi; telle est la logique de quelques- uns de leurs adversaires. Il est pourtant vrai qu'aucune Philosophie n'est plus favorable que celle de Newton à la croyance d'un Dieu. Car comment les parties de la matiere, qui par

elles-mêmes n'ont point d'action, pourroient-elles tendre les unes vers les autres, si cette tendance n'avoit pas pour cause la volonté toute-puissant d'un souverain Moteur? Un Cartésien Athée est un Philosophe qui se trompe dans les principes; un Newtonien Athée seroit encore quelque chose de pis, un Philosophe inconséquent.

# V 1 L

Secretary of Quand je leve les yeux vers le Ciel, dit l'impie, j'y crois voir des traces de la Divinité; mais quand je regarde autour de moi...., Regardez au-dedans de ", vous, peut-on lui répondre, & mal-, heur à vous si cette preuve ne vous ", fuffit pas". Il ne faut en effet que descendre au fond de nous-mêmes, pour reconnoître en nous l'ouvrage d'une Intelligence souveraine qui nous a don-né l'existence & qui nous la conserve. Cette existence est un prodige qui ne nous frappe pas affez, parce qu'il est continuel; il nous retrace néanmoins à chaque instant une puissance suprême de laquelle nous dépendons. Mais plus l'empreinte de fon action est sensible en

nous & dans ce qui nous environne; plus nous fommes inexcufables de la chercher dans des objets minutieux. & frivoles. Un Savant de nos jours, si perfuzdé de l'existence de Dieu, qu'il en a même trouvé & donné de nouvelles preuves, a cru devoir attaquer quelques argumens puérils & même indécens, par lesquels certains Auteurs ont voulu établir cette grande vérité, & n'ont fait que l'outrager & l'avilir. Ce Philosophe enlevoit aux Athées des armes que l'ineptie leur prêtoit; devoitil s'attendre qu'on l'accusat de leur en fournir ? Voilà néanmoins ce que des censeurs ignorans ou de mauvaise foi n'ont pas eu honte de lui reprocher. Ainsi Fillustre Boerhaave fut autrefois accusé de Spinosisme, parce qu'ayant entendu attaquer fort mal ce Systême par un inconnu plus orthodoxe qu'éclairé, il demanda à l'adversaire de Spinofa s'il avoit lu celui qu'il attaquoit. er en to to to term

# . . VIII.

Le même Philosophe, trop facilement ébranlé du partage de certains Scholastiques sur les argumens de l'existence de Dieu, a prétendu que les preuves dont on l'appuie ne font pas des démonstrations proprement dites, qu'elles ne roulent que fur des probabilités très-grandes, & qu'ainsi elles ne peuvent tirer une force invincible que de leur multitude & de leur union. Nous fommes bien éloignés de croire qu'aucune preuve de l'existence de Dieu n'est rigoureusement démonstrative. nous n'en fommes pas plus disposés à taxer d'Athéisme ceux qui penseroient autrement. L'existence de César n'est pas démontrée comme les théorêmes de Géométrie; est-ce une raison pour la révoquer en doute? Dans une infinité de matieres, plusieurs argumens dont chacun en particulier n'est que probable, peuvent former dans l'esprit par leur concours une conviction aussi forte que celle qui naît des démonstrations même : comme le concours des témoignages pour constater un fait, produit une certitude aussi inébranlable que celle de la Géométrie, quoique d'une espece différente. C'est ce que Pascal lui-même avoit déjà remarqué à l'occasion des preuves de l'existence de Dieu; & jamais Pascal a-t-il été soupçonné de regarder cette vérité comme douteuse? Les ennemis de ce grand homme ont bien dit que pour réponse aux dix sept Provinciales, il suffisit de répéter dixfept sois qu'il étoit hérétique; mais ils n'ont pas osé dire une seule sois qu'il sût athée (b).

(b) Nous ne craindrons pas plus que ce grand homme d'être acculés d'Athéilme, en faifant iei à fon occasion même quelques réflexions sur certains argumens qu'on joint pour l'ordinaire aux preuves de l'existence de Dieu. De ce nombre est l'argument fameux qu'on appelle gagenre de Pascal; il se réduit à prouver qu'on rifque davantage à nier un premier Etre qu'à l'admettre. Cet argument ne peut avoir de force qu'autant qu'il est joint avec d'autres, qu'il les précede, & qu'il les pré-pare ; & c'est auss l'intention dans laquelle Pascal l'a proposé. Car il ne peut y avoir de risque pour nous à douter de l'existence de Dieu, ou à la nier, qu'autant que cette existence est établie sur des preuves convaincantes; puisque l'Etre Suprême ne peut rien exiger de nous au-delà des lumieres qu'il nous a données, Il est d'ailleurs évident que la croyance d'un Dieu, appuyée sur des motifs d'intérêt ou de crainte, ne rempliroit pas ce que nous devons au Créateur. Ainsi 7a gagenre de Pascal ne peut être dans cette grande queftion qu'un argument préparatoire, & non pas un argument dired. C'eft ce qui n'a pas été affez diftingué, ce me femble, par plufieurs Métaphyliciens.

Quelques Écrivains ont voulu appliquer cet argument au Christianisme: On an rispen rine à crite, disensils, ainsi c'est le parti le plus Jage. Je ne voudrois pas, à leur exemple, employer est argument; car, ou l'on a dels prouvé la vérité du Christianisme, des slots l'argument est insuite; ou on ne l'a pas encore prouvée. Se pour tors l'incrédule est supposé doucer ence ne la Religion Chrétienne est la vraye, ce qui cts accession qu'il fois fift de la fuirre, pusiqu'il ma

# IX.

Quelques Ecrivains ont avancé que la notion développée & distincte de la Création, ne se trouvoit ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament; on a attaqué cette affertion comme impie; il eût été plus naturel de la discuter par l'examen des passages même, & l'examen n'en devoit pas être difficile. Mais quelque parti qu'on prenne sur ce point de fait, il me semble que la Foi n'en a rien à craindre; ceci a besoin d'explication. La Création, comme les Théologiens eux-mêmes le reconnoissent, est une vérité que la feule raison nous enseigne, une fuite nécessaire de l'existence du premier Etre. Cette notion est donc du nombre de celles que la Révélation suppose, & sur lesquelles il n'étoit pas besoin qu'elle s'expliquat d'une manière expresse & particuliere. Il fussit que les Livres Saints n'affirment rien de contraire; c'est de quoi on ne les a jamais accusés. Et quand même, comme on l'a prétendu, quelques anciens Peres de 

peut y avoir, suivant les Théologiens, qu'une espece de cuite agréable au Souverain Etre.

l'Eglife ne fe feroient pas affez clairement exprimés sur ce même sujet de la Création, seroit-ce une raison pour supposer qu'ils ont cru la matiere éternelle?

#### X.

L'opinion qu'on a attribuée à deux ou trois Peres de l'Eglise sur la nature de l'Ame, a excité les mêmes clameurs & mérite la même réponse. Si on en croit différens Critiques, ces Peres n'ont pas eu sur la spiritualité du principe pensant des idées bien distinctes, & paroissent l'avoir fait matériel. La prétention bien ou mal fondée de ces Critiques a suffi pour les faire accuser du matérialisme qu'ils attribuoient à d'autres; car le matérialisme est aujourd'hui le monstre qu'on voit par-tout, l'hydre à fept têtes qu'on veut combattre, Mais quand un ou deux Ecrivains Ecclésiastiques auroient été dans cette erreur, ce que nous ne pré-tendons pas décider qu'importe cette erreur à la Religion? Les preuves purement Philosophiques de la spiritualité de l'ame en sont-elles moins convaincantes; & ne peut-on pas se rendre à la force de ces preuves, que Descartes a le premier 332

approfondies & développées, & croire que quelques Peres de l'Église ne les ont pas connues? Mais, dira-t-on, ceux qui foutiennent que la notion développée & distincte de la Création ne se trouve point dans l'Ecriture, ni celle de la spiritualité de l'Ame dans quelques anciens Docteurs, ne le foutiennent que parce qu'ils prétendent que le Monde est éternel & que l'Ame est matiere. S'ils le prétendent; voilà de quoi il faut les convain-cre, rien n'est plus nécessaire & plus juste; mais il semble qu'on ne choisit pas le plus fûr moyen pour les démafquer, fur-tout quand ils reconnoissent, comme plusieurs l'ont fait expressément & de très-bonne foi, les deux vérités qu'on les accuse de révoquer en doute.

## XI.

Ce n'est pas assez de s'élever contre l'impiété; il faut encore ne pas se méprendre sur le genre d'impiété qu'on attaque. ,, On m'accuse de matérialisme. , disoit un jour un Pyrrhonien; c'est a peu près comme si on accusoit un ", Constitutionnaire de Jansénisme. Si " j'avois à douter de quelque chose, ce " feroit plutôt de l'existence de la ma-" tiere que de celle de la pensée. Je ne ,, connois la premiere que par le rapport " équivoque de mes fens, & je connois " la seconde par le témoignage infailli-" ble du fentiment intérieur. " pre penfée m'affure de l'existence d'un " principe penfant; l'idée que j'ai des corps & de l'étendue est beaucoup plus " incertaine & plus obscure, & je ne " vois fur cet objet que le scepticisme ,, de raisonnable. Ainsi, bien loin d'être " matérialiste, je pancherois plutôt à nier , l'existence de la matiere, au moins , telle que mes sens me la représentent; , mais il me paroît plus fage de me tai-,, re & de douter". Ce Pyrrhonien, outré dans ses opinions, n'avoit pas toutà-fait tort dans ses plaintes. Le nom de matérialiste (nous ne pouvons nous dispenser de le répéter) est devenu de nos jours une espece de cri de guerre; c'est la qualification générale, qu'on applique fans discernement à toutes les especes d'Incrédules, ou même à ceux qu'on veut seulement faire passer pour tels. Dans toutes les Religions & dans tous les tems, le fanatisme ne s'est piqué ni d'équité ni de justesse. Il a donné à ceux qu'il vouloit perdre, non pas les noms qu'ils méritoient, mais ceux qui pouvoient leur nuire le plus. Ainfi dans les premiers fiecles, les Payens donnoient à tous les Chrétiens le nom de Juifs, parce qu'il s'agiffoit moins d'avoir raison que de rendre les Chrétiens odieux.

### XII.

Durant tout le tems que la Philosophie d'Aristote a régné, c'est-à-dire, pendant plusieurs siecles, on a cru que tou-tes les idées venoient des sens; & on n'avoit pas imaginé qu'une opinion, si conforme à la raison & à l'expérience, pût être regardée comme dangeréuse. On le croyoit si peu, qu'il fut même défendu pendant un tems, sous peine de mort, d'enseigner une doctrine contraire. La peine de mort, nous en convenons, étoit un peu forte; que les idées vien-nent des fens, ou n'en viennent pas, il est juste que tout le monde vive; mais enfin la défense & la peine même prouvent l'attachement religieux de nos Peres à l'opinion ancienne, que les sensations sont le principe de toutes nos connois-Sances. Descartes vint & dit: " L'ame , est spirituelle: or qu'est-ce qu'un être , spirituel sans idées? l'ame a donc des , idées dès l'instant où elle commence ,, d'être: il y a donc des idées innées". Ce raisonnement, joint à l'attrait d'une opinion nouvelle, féduisit plusieurs Ecoles, mais on alla plus loin que le Maître. De la spiritualité de l'ame Descartes avoit conclu les idées innées; quelquesuns de fes disciples en conclurent de plus, que nier les idées innées, c'étoit nier la spiritualité de l'ame; peut-être même auroient-ils essayé d'ériger les idées innées en Article de Foi, s'ils avoient pu se disfimuler que cette prétendue vérité révélée ne remontoit pas au-delà du dernier siecle. On a vu des Théologiens porter l'extravagance jusqu'à soutenir, que l'opinion qui attribue l'origine de nos idées à nos sensations, met en danger le mystere du Péché originel & de la grace du Baptême. C'est à peu près comme si on attaquoit les axiomes les plus incontestables des Mathématiques & de la Philosophie, sous prétexte de leur opposition apparente avec quelques unes des vérités que la Foi nous enseigne. Croiton d'ailleurs qu'il fût impossible de combattre les idées innées par ces mêmes armes de la Religion dont on se sert pour les établir? Un enfant qui auroit l'idée de Dieu, comme le prétendent les Cartésiens, dès la mamelle & même dès le fein de sa mere, n'auroit-il pas avant l'âge de raison & avant sa naissance même des devoirs envers Dieu à remplir, ce qui est contre les premiers principes de la Religion & du Sers-commun? Dira-t-on que l'idée de Dieu existe dans le enfans sans y étre développée? Mais qu'est-ce que des idées que l'ame possede fans le favoir, & des choses qu'elle fait fans y avoir pensé, quoiqu'elle soit obligée de les apprendre ensuite comme si elle ne les avoit jamais sues? Un être spirituel, ajoute-t-on, doit avoir des idées dès l'instant qu'il existe. Il est d'abord facile de répondre, que cet être dans les premiers momens de son existence peut être borné à des fensations & que pour n'être pas matériel, il suffit même qu'il foit capable de fentir, cette faculté ne pouvant appartenir (de l'aveu de tous les Théologiens) qu'à une substance spirituelle. Mais de plus, pour décider en quoi la spiritualité consiste, & s'il est de la nature d'un être spirituel de penser ou même de sentir toujours. avons.

avons-nous une idée distincte de la nature de notre ame? Qu'on le demande au Pere Malebranche, qui ne sera pourtant pas soupçonné d'avoir confondu l'esprit avec la matiere ? Enfin, c'est par nos fens que nous connoissons la substance corporelle; c'est donc par leur moyen que nous avons appris à la regarder comme incapable de volonté & de sensations, & par conséquent de pensée. De-là résultent deux conséquences: en premier lieu, que nous devons 3 nos fensations & aux réflexions qu'elles nous ont fait faire, la connoissance que nous avons de l'immatérialité de l'ame : en second lieu, que l'idée de spiritualité est en nous une idée purement négative qui nous apprend ce que l'être spirituel n'est pas, sans nous éclairer sur ce qu'il est. Il y auroit de la présomption à penfer autrement, & de l'imbécillité à croire qu'il faille penser autrement pour être orthodoxe. Notre ame n'est ni matiere ni étendue, & cependant est une substance; quoiqu'un préjugé grossier, fortifié par l'habitude, nous porte à juger que ce qui n'est point matiere, n'est rien. Voilà où la Philosophie nous conduit, & où elle nous laisse,

#### · XIII.

Cette manie si étrange de vouloir éri-ger en Dogmes les opinions les moins fondées sur la nature de l'ame, n'est pasparticuliere à notre siecle. Nous n'en rapporterons qu'un seul exemple. Hincmar Archevêque de Rheims, le même qui fit si bien fouetter Gothescale au Concile de Quercy, en attendant qu'il fût prouvé que Gothescale avoit tort (c), fit condamner à peu près dans le même tems un certain Jean Scot Erigene, qui ( parmi plusieurs erreurs réelles ) soutenoit que l'ame n'étoit pas dans le corps. Il est difficile de concevoir en quoi cette prétendue hérésie peut consister; car c'est aux corps seuls qu'il appartient d'être dans un lieu plutôt que dans un autre; & si dans le IX. Siecle on eût été aussi vigilant que dans le nôtre sur le matérialisme, Jean Scot auroit eu beau jeu pour en accuser son adversaire. L'ame est unie au corps d'une maniere tout-à-fait inconnue pour nous, & que la ténébreuse métaphysique des Ecoles

<sup>(</sup>c) On fait que St. Rémy de Lyon, & St. Prudence de Troyes, prirent la défense de Gothescale, même après la Argellation,

a tenté d'expliquer en vain: mais au tems d'Hincmar on étoit trop ignorant pour favoir douter,

## XIV.

Au reste, si le Philosophe, toujours obligé de s'énoncer clairement, ne doit point se permettre d'expressions impropres dans une matiere si délicate, il ne doit pas non plus condamner trop légérement & fans explication des expressions équivoques, dans une matiere qui est en même tems si obscure, & qui laisfe au raisonnement & à la langue même si peu de prise. Un Auteur, par exemple, qui diroit aujourd'hui que l'ame est essentiellement la forme substantielle du corps humain, seroit au moins regardé comme suspect de matérialisme. Cependant celui qui avanceroit cette proposition, ne feroit que répéter le premier Canon du Concile général de Vienne. C'est que le mot de forme est un terme vague, auquel les Peres de ce Concile appliquoient un fens Catholique, & dont par conféquent il est permis de faire usage, pourvu qu'on y attache le même sens. Dans un Ouvrage moderne on a rapporté & expliqué ce Canon du Concile de Vienne, pour prévenir l'abus que les Matérialiftes de nos jours pourroient en faire. L'Apologifte du Concile auroit dû se repentir de son zele, si on pouvoit se repentir d'une bonne action; car malgré le ton simplé & sérieux de sa défense, on l'a accusé d'avoir voulu tourner en ridicule la doctrine d'un Concile eccuménique. Il est vrai, à la honte des accusateurs, que l'imputation n'a point eu de succès.

x v.

Ce n'est pas la le seul exemple d'expressions équivoques usitées autresois dans les Ecoles, ou même employées encore aujourd'hui par des sectes entieres de Philosophes. Malebranche & ses disciples appellent Dieu l'Etre universel; les Spinosistes ne s'exprimeroient pas autrement. Les Scotistes admettent en Dieu une étendue éternelle, immense, immobile & indivisible; & ce n'est qu'en s'enveloppant du jargon le plus obscur, qu'ils se défendent de faire Dieu corporel ou du moins étendu. Cependant on n'a jamais pu accuser ni Malebranche de Spinosissme, ni les Scotistes de con-

fondre Dieu avec l'espace. Pourquoi ne pas traiter avec la même indulgence des hommes aussi peu portés qu'eux à en abuser? Cette indulgence seroit d'autant plus juste, qu'il n'est point de sujet où l'intention de nuire trouve plus de prétextes à s'exercer qu'en matiere de Religion. Souvent des expressions innocentes en elles-mêmes, & dans le sens que l'Auteur y attache, sont susceptibles d'un sens erroné ou dangereux, sur tout quand on les sépare de ce qui les précede & de ce qui les suit. Il suffit pour s'en convaincre, de jetter les yeux sur les abus innombrables que l'Hérésie a fait des expressions de l'acriture.

### XVI.

Non seulement les opinions métaphysiques des Philosophes ont été l'objet de
mille déclamations; leurs Systèmes sur
la formation & l'arrangement de l'Univers, n'ont pas été appréciés avec plus
de justice. La matiere n'est pas éternelle; elle a donc commencé à exister;
voilà le point fixe d'où l'on doit partir.
Mais Dieu a-t-il arrangé les différentes
parties de la matiere dès le moment
qu'il l'a créée, ou le chaos a-t-il existé

plus ou moins de tems avant la féparation de ses parties? Voilà sur quoi il est permis aux Philosophes de se partager. En effet, s'il n'y a dans les corps que figure & mouvement, comme la faine Physique le reconnoît, quel inconvénient peut-il y avoir à dire, que l'Etre Suprême en créant la matiere & en la formant d'abord d'une feule masse, homogene & informe en apparence, a imprimé à ses différentes parties le mouvement nécessaire pour se séparer ou se rapprocher les unes des autres, & produire par ce moyen les différens corps; que de cette grande opération, l'Ouvrage du Géometre éternel, font fortis successivement & dans le tems prescrit par le Créateur, la lumiere, les astres, les animaux & les plantes? Cette idée si grande & si noble, non seulement n'a rien de contraire à la puissance ni à la fagesse divine, mais ne sert peut-être qu'à la développer davantage à nos yeux. D'ailleurs, l'existence du chaos avant la féparation de ses parties, est une hypothese nécessaire à l'explication physique de la formation du Globe terrestre. L'Etre Suprême a pu dans un même instant créer & arranger le Monde, sans qu'il soit défendu pour cela an Philosophe de chercher de quelle maniere il auroit pu être produit dans un tems plus long, & en vertu des feules loix du mouvement établies par l'Auteur de la Nature. Le Systême de ce Philosophe pourra être plus ou moins d'accord avec les phénomenes; mais c'est en Physicien, & non en Théologien qu'il faut le juger. Ainsi les Newtoniens, pour expliquer la figure de la Terre, supposent qu'elle a été originairement fluide. Ainfi Descartes l'a regardée comme ayant été antrefois un Soleil, obscurci & étouffé depuis par une croîte épaisse dont il s'est couvert; hypothese qui a essuyé d'aussi pitoyables chicanes de la part de quelques Théologiens, que de bonnes objections de la part des Philosophes.

# XVII.

Aucun Physicien ne doute aujoure d'hui que la mer n'ait couvert une grande partie de la Terre habitée. Il paroît même impossible d'attribuer uniquement au déluge tons les vestiges qui restent d'une inondation si ancienne. On a attaqué cette opinion comme contraire à P 4

l'Ecriture; il ne faut qu'ouvrir la Genefe pour voir combien une pareille imputation est injuste. Au troisieme jour Dieu dit; que les eaux qui couvrent la Terre, fe raffemblent en un feul lieu , & que la terre ferme paroisse. Ce passage a-t-il besoin de commentaire ? Peut-être trouveroiton dans le même chapitre des preuves de l'existence du chaos avant la formation du Monde, si nous n'avions dejà observé que cette opinion est en ellemême tout-à-fait indifférente à la Religion, pourvu qu'on ne soutienne point l'éternité du chaos. Mais nous ne pouvons nous dispenser de relever à cette occasion la mal-adresse d'un Critique moderne, L'illustre Historien de l'Académie des Sciences a dit dans quelqu'un de ses extraits, que les poissons ont été les premiers habitans de notre Globe: le Cenfeur a crié de toutes ses forces à l'impiété; qui n'auroit cru qu'il avoit l'Ecriture pour garant? On ouvre la Genefe, & on trouve qu'il a manqué de bonne foi ou de mémoire; car on y lit que, les poissons ont été en effet les premiers animaux créés.

#### XVIII.

Personne n'ignore qu'un passage du Livre de Josué, mal attaqué par les Incrédules, & mal défendu par les Inquifiteurs, a été la fource des malheurs de Galilée. " Pourquoi, disoient avec af-" fectation les Esprits-forts, Josué a-t-il " ordonné au Soleil de s'arrêter, au-", lieu de l'ordonner à la Terre? Óu'en ,, coûte-t-il à un Auteur qu'on prétend ", inspiré, de dire les choses telles qu'el-" les font? Pourquoi l'Esprit Saint qui ,, a dicté les Ecritures, nous induit-il en , erreur sur la Physique, en nous éclai-,, rant fur nos devoirs? Aussi devez-, vous croire, répondoient les Inquisi-, teurs, que le Soleil tourne autour de ,, la Terre. Le St. Esprit vous en assure, ., & ne fauroit vous tromper". On a répondu aux uns & aux autres, que dans les matieres indifférentes à la Foi, l'Ecriture peut employer le langage du peuple. Mais cette réponse ne suffisoit pas, ce me femble, pour confondre l'impiété d'une part, & l'imbécillité de l'autre. On auroit dû ajouter, que l'Ecriture a même besoin de parler le langage de la multitude pour se mettre à sa P 5

portée. Qu'un Missionnaire, transplanté au milieu d'un peuple de Sauvages, leur prêche ainsi l'Évangile : je vous annonce le Dieu qui fait tourner autour du Soleil. cette Terre que vous habitez, aucun de ces Sauvages ne daignera faire attention à son discours; il faudra qu'il leur tienne un autre langage pour les préparer à l'en-tendre ; il imitera en quelque maniere cet Orateur, qui racontoit une fable aux Athéniens pour s'en faire écouter; en un mot il en fera d'abord des Chrétiens, & ensuite, s'il le juge à propos, des Astronomes. Quand ils en feront là, ils ne chercheront pas le Système du Monde dans des passages de l'Ecriture mal entendus; & pour savoir à quoi s'en tenir fur ce fujet, ils preféreront l'Observatoire au St. Office; ils feront comme le Roi d'Espagne, lequel se trouva mieux, dit Mr. Pascal, de croire sur les Antipodes Christophie Colomb qui en venoit, que le Pape Zacharie qui n'y avoit jamais été. Respectons assez l'Ecriture & la Révélation pour n'en pas profaner l'usage, & laissons Madame Dacier justifier par le discours de l'ânesse de Balaam, le discours du cheval d'Achille dans Homere.

# XIX. to ; then ! ...

Quoique les Opinions purement métaphysiques, & les Systèmes sur la formation ou fur l'arrangement du Monde ayent servi le plus souvent de prétexte pour tourmenter les Philosophes, la calomnie n'a pas négligé pour cela d'autres moyens, quand elle a pu les mettre en usage. Peut on se désendre d'un mouvement de pitié ou d'indignation, quand on voit un de nos plus célebres Ecrivains accusé d'impiété par des Journalistes, pour avoir dit que le Jourdain est une assez petite riviere, & que la Palestine étoit du tems des Croisades ce qu'elle est encore aujourd'hui, une des plus stériles contrées de l'Asie? Les Critiques accumulent les passages de l'Ecriture pour prouver que du tems de Josus la Palestine étoit très fertile : mais que font tous ces passages à l'état de ce pays du tems de Saladin? que font ils à fon état présent? Pourquoi Dien n'auroit il pas vengé le Déicide qui a été commis dans cette Terre, en frappant de stérilité des contrées auparavant riches & abondantes? Ou pluiôt (car les explications les plus simples sont toujours les meil948

leures) pourquoi cette Terre asservie & dépeuplée ne feroit-elle pas devenue stérile par la dépopulation même? Mais quand on a résolu de rendre un Ecrivain fuspect, tout devient impiété dans sa bouche; ses preuves de l'existence de Dieu seront traitées de sophismes, ses raisonnemens en faveur de la Religion, de plaisanteries faites contre elle. Ecritil contre la Superstition & le Fanatisme? c'est au Christianisme qu'il en veut. Parle-t-il en faveur de la tolérance civile des Religions? il ne montre que son indifférence pour toutes,

# XX.

., Trouvez-moi, dit Mr. de Fonte-, nelle dans son Histoire des Oracles. ,, une demi-douzaine d'hommes à qui je ,, puisse persuader que ce n'est pas le ", Soleil qui fait le jour, je ne déses-, pere pas de le faire croire par leur " moyen à des Nations entieres". Si quelque chose au monde est incontestable, c'est assurément cette proposition; les Religions absurdes dont l'Asie & l'A. frique sont couvertes, en foarnissent la preuve la plus frappante & la plus trifte.

Ou'ont fait les Censeurs de l'Histoire des Oracles? ,, Il ne manque, ont-ils dit, .. que la douzaine à la proposition de " l'Auteur, pour en faire une grande ", impiété". L'impiété est évidemment toute entiere sur le compte des Critiques. De ce qu'une demi-douzaine d'hommes peut entraîner des Nations dans l'erreur, s'ensuit-il qu'une douzaine d'autres ne puisse leur faire connoître la vérité? Tout ce qu'on a écrit de profond & de vrai, dans ces derniers tems, fur les préjugés, fur la crédulité des hommes, fur les fausses prophéties, fur les faux miracles, tout cela peut-il avoir quelque application aux fondemens inébranlables for lesquels la vraie Religion est appuyée?

# XXI.

Les Peres de l'Eglife, ces premiers défenfeurs du Chrittianime, ne fe déficient pas ainfi de la bonté de leur caufe; ils ne craignoient pour elle ni les objections, ni le grand jour; ils ignorient les fauffes attaques & les précautions pufillammes. Plufieurs Ecrivains de nos jours, dignes de marcher après

# De l'abus de la Critique

350

eux dans une si noble carriere, ont imité leur exemple; mais si la cause respectable de l'Evangile a ses Pascals & ses Bostuets, elle a aussi ses Chaumeix & ses Garasses.

## XXII.

L'abus de la Critique en matiere de Religion est functe à la Religion même par plusieurs raisons; par la mal-adresse l'ineptie avec laquelle la bonne caufe à été quelquesois désendue; par les conséquences que la multitude peut tirer de l'accusation vague d'irreligion intentée aux Philosophes; par les motifs qui portent de prétendus gens de bien à déclarer la guerre à la raison; ensin par le peu d'union & l'animosité réciproque de ses adversaires. Chacun de ces objets mérite un article à part, & nous occupera quelques momens.

## XXIII.

L'Encyclopédie nous fournira le fujet du premier article. Au mot Forme fulfkantielle on a rapporté, comme on le devoit, le grand argument des Cartésiens contre l'ame des Bêtes, tiré de

ee principe de St. Augustin, que sous un Dieu juste aucune eréature ne peut souffrir fans l'avoir mérité: argument trèsconnu dans les Ecoles, que le Pere Malebranche a fait valoir avec beaucoup de force, qu'enfin les Philosophes & les Théologiens éclairés ont toujours regardé comme très-difficile à réfoudre. En expofant dans l'Encyclopédie cet argument, on a en même tems remarqué que c'étoit tout au plus une objection, qui ne devoit porter d'ailleurs aucune atteinte aux preuves incontestables de la spiritualité de l'Ame, de son immortalité, de la justice & de la providence divine. Qu'a fait un des antagonistes de l'Encyclopédie? Il a prétendu qu'on avoit eu pour unique dessein dans cet article, de tourner le principe de Sr. Augustin en ridicule; & pour le prouver, il a conclu de ce principe que St. Augustin regardoit les bêtes comme des automates; opinion dont ce faint Docteur étoit bien éloigné, & dont il faut uniquement faire honneur à son prétendu Apologiste. Ainsi ce n'est pas l'Encyclopédie. c'est son ridicule adversaire, qui accuse le plus respectable des Peres de l'Eglise d'absurdité ou d'inconséquence; & c'est

ainsi que la Religion est désendue. Selon ce nouvel Apôtre, on ne fauroit être Chrétien, sans regarder les animaux comme des machines; ainsi depuis St. Pierre jusqu'à Descartes il n'y a point eu de Chrétiens. Mais de pareilles absurdités doivent-elles étonner de la part d'un Ecrivain, qui prétend que les devoirs de la Morale ne peuvent être connus par la Raison; qui nous assure que l'existence des corps est une vérité révélée; qui foutient enfin contre les prétendus Incrédules, que l'ame est immortelle de sa nature: proposition blasphématoire, puisqu'elle ravit à l'Intelligence Suprême un de ses attributs les plus essentiels. seul Etre incréé est immortel par essence. Notre ame ne l'est que par la volon-té de cet Etre, qui a jugé à propos de lui donner une existence éternelle, & dont elle recoit à chaque instant cette existence par une création continuée. n'est point par la dissolution des parties comme les corps, que notre ame peut cesser d'être; c'est en retombant dans le néant d'où l'Auteur de la Nature l'a fait fortir, & où il pourroit à chaque instant la replonger. Voilà les premiers élémens de la Métaphysique Chrétienne, dont

l'Auteur auroit dû être instruit avant que d'écrire. Il est pour lui aussi triste qu'humiliant, d'être réduit à apprendre ces dogmes de la bouche de ceux même qu'il accuse de les combattre.

### XXIV.

Ceux qui exercent le métier de Critique avec le plus de violence, & par conféquent de mal-adresse, ont quelquefois l'esprit d'être modérés quand ils font fürs d'attaquer avec avantage. Je ne sai par quelle fatalité les vengeurs du Christianisme ont si souvent fait le contraire, & ont soutenu les intérêts de Dieu avec des injures. Elles ont néanmoins de grands inconvéniens; elles préviennent le Lecteur contre celui qui les dit; elles aigrissent & par conséquent éloignent des esprits que la modération auroit pu ramener, enfin elles empêchent le Critique de donner aux raisons qu'il apporte, tout le choix & toute l'attention nécessaire. Quand on fe contentera, par exemple, comme font quelques Enthousiastes, de dire à une athée, qu'il n'est point d'athées de bonne foi, que l'athéisme a sa source dans le libertinage du cœur, on aura

fans doute raison en général; mais espere-t-on de le convertir par ce moyen? Si l'intérêt qu'on croit avoir de nier une vérité, doit rendre suspect le refus qu'on fait de la croire, cet întérêt n'est pas non plus une raifon fuffifante pour être condamné, quand on peut l'être très-facilement sur de meilleures preu-Plus un esprit éclairé cherche à approfondir celle de l'existence de Dieu, plus il en tire de lumieres, plus il est en état de rendre à la Divinité ce culte raisonnable qui seul peut vraiment l'honorer, & qui est un de ses premiers préceptes. Par conséquent la meilleure maniere d'établir qu'il ne peut y avoir des athées de bonne foi, est de prouver avec la plus grande évidence la vérité qu'ils combattent. N'imitons pas un Ecrivain moderne, qui commence par foutenir qu'il n'y a point d'Incrédules, & qui finit par les refuter. D'ailleurs qu'importent à une vérité incontestable les motifs de ceux qui la nient? Que fait-on pour la persuader en refusant à ses adversaires la probité & la bonne foi? C'est imiter le Maître d'école de la Fable, qui dit des injures à l'enfant qui se noie, & lui fait une harangue avant de le fauver. Peut-on se dissimuler d'ailleurs que plusieurs Philosophes, tant anciens que modernes, accules d'athéisme ou de scepticisme, ont eu, du moins en apparence, une conduite irréprochable, & se sont montrés aussi réglés dans leurs mœurs, qu'aveugles & inconféquens dans leurs opinions? Frappe, mais écoute, disoit Thémistocle à Euribiade: on pourroit dire à quelques-uns des prétendus vengeurs de la Religion; frappe, mais raisonne. Malheureusement il est à croire qu'on leur répétera long-tems sans fruit cet avis fi salutaire & si sage. L'excès en toutes choses est l'élément de l'homme, sa nature est de se passionner sur tous les objets dont il s'occupe; la modération est pour lui un état forcé, ce n'est jamais que par contrainte ou par réflexion qu'il s'y foumet; & quand le respect qui est dù à la cause qu'il désend, peut servir de prétexte à fon animolité, il s'y aban-. donne fans retenue & fans remords. Le faux zele auroit - il oublié que l'Evangile a deux préceptes également indispensables, l'amour de Dieu & celui du Prochain? Et croit-il mieux pratiquer le premier en violant le second?

### XXV.

Ce ne sont pas seulement les injures qui peuvent nuire à la défense du Christianisme; c'est encore la nature des accufations & des accufés. Plus on feroit coupable de prêcher l'irreligion, plus il est criminel d'en accuser ceux qui ne la prêchent pas en effet. En cette matiere plus qu'en aucune autre, c'est furce qu'on a écrit qu'on doit être jugé, & non fur ce qu'on est soupçonné malà-propos de penser ou d'avoir voulu dire. La foi est un don de Dieu, qu'il ne dépend pas de nous feuls de nous procurer; & tout ce que la Société ordonne, est de respecter ce don précieux dans ceux qui ont le bonheur d'en jouir. C'est aux hommes à prononcer sur les discours, & à Dieu seul à juger les cœurs. Ainsi l'accusation d'irreligion, fur-tout quand on l'intente devant le Public ne fauroit être appuyée sur des preuves trop convaincantes & trop notoires. Mais cette précaution, si équi-table en elle-même, est sur tout nécesfaire lorsqu'on attaque un Ecrivan célebre, dont le nom feul est capable de donner du poids à ses opinions; & même à celles qu'on pourroit lui attribuer faussement. Quel avantage la Religion a-t-elle tiré des imputations & des invectives tant de fois réitérées contre l'illustre Auteur de l'Esprit des Loix? D'un côté on n'a pu le convaincre d'avoir cherché à porter la moindre atteinte à l'Evangile, dont il a parlé avec le plus grand respect dans tout le cours de son Ouvrage : de l'autre les Incrédules fe font glorifiés du Chef qu'on leur donnoit si gratuitement; ils ont accepté avec reconnoissance l'espece de présent qu'on leur faifoit; & le nom de Mr. de Montesquieu leur a été bien plus utile, que les prétendus traits qu'on l'accufoit d'avoir lancés contre le Christianisme. L'autorité est le grand argument de la multitude; & l'incrédulité, disoit un homme d'esprit; est une espece de foi pour la plupart des impies. Aussi qu'est-il enfin arrivé, après tant d'écrits & d'injures pieuses contre l'Auteur de l'Esprit des Loix? Les défenseurs éclairés de la Religion, qui étoient d'abord restés dans le silence, l'ont enfin rompu (peut être un peu trop tard) pour justifier eux-mêmes le Philosophe. Ils ont senti le poids du nom qu'on leur opposoit, & n'ont

rien oublié pour le rayer du catalogue des Mécréans, où on l'avoit si légérement placé.

### XXVI.

Veut - on favoir une des principales causes de cette guerre déclarée aux Philosophes? Les Théologiens François font divifés depuis long tems en deux partis qui s'abhorrent & se déchirent. pour le malheur de l'Eglise & de l'Etat. Le plus foible des deux, après avoir épuisé contre le plus puissant (qui cessera bientôt de l'être) tout ce que la médisance ou la calomnie peuvent faire imaginer d'injures, a fini par lui reprocher son indifférence pour la doctine de l'Evangile, attaquée tous les jours dans une multitude innombrable d'Ecrits. Senfible à ce reproche, le parti le plus puissant s'est piqué d'honneur; & s'est en apparence réuni au plus foible, pour tomber sans discernement sur les Incrédules vrais ou supposés. Cette alliance offensive devoit naturellement suspendre la guerre allumée depuis plus de cent ans dans le fein de l'Eglife de France; mais au grand détriment de la Religion, elle n'a pas même produit cet effet; & on ne fauroit dire dans cette circonstance. facti sunt amici ex ipsá die: au contraire cette guerre déclarée à l'ennemi commun, n'a fourni aux deux partis qu'un prétexte nouveau pour se déchirer l'un l'autre avec plus de fureur & de scandale. Un exemple frappant & récent fera la preuve affligeante de ce que nous avançons. Il a paru l'année derniere un Ouvrage fameux par le grand nombre d'éditions & de critiques qui en ont été faites, & que nous condamnons avec l'Auteur dans ce qu'on y a trouvé de repréhensible. Les Journalistes de Trévoux, qui depuis l'espece de signal dont nous venons de parler, font en possession de crier à l'irreligion sur ce qui le mérite & ne le mérite pas, ont fait, dans leur style dogmatique & bourgeois, une fortie très vive sur cet Ouvrage, jusqu'à chercher même à rabaisser les talens de l'Auteur: fur ce dernier article à-la-vérité, ils permettent qu'on ne soit pas de leur avis; les matieres de Goût & de Philosophie sont un genre profane où ils n'ofent se piquer d'être infaillibles; la Théologie est un peu plus de leur compétence; encore est-ce un domaine que bien des gens leur disputent. Quoi qu'il

en soit, ces Journalistes jouissoient paifiblement de leur victoire, lorsqu'un Ecrivain périodique & clandestin, leur ennemi déclaré bien plus encore que des Incrédules, est venu à la charge à son tour contre le même Livre, déjà si vivement & si longuement attaqué. les traits de ce nouvel athlete portent beaucoup moins fur l'Ouvrage que fur les lournalistes ses premiers adversaires. " Voilà, s'écrie-t-il, le fruit de la mo-, rale des Casuistes; voilà la doctrine des ", Cafnedis, des Tambourins, des Ber-,, ruyers & de leurs confreres, confacrée , dans cette production pernicieuse"; & les gens raisonnables se sont écriés à leur tour; " voilà les confreres des Casne-., dis, des Tambourins & des Berru-, yers, bien décemment récompensés " de leur zele, & la Religion vengée , d'une maniere bien édifiante". En effet, puisqu'un des deux Critiques accuse l'autre d'être dans les principes de l'Auteur censuré, il faut nécessairement qu'un des deux foit de mauvaise foi: nous ne pensons point à les en taxer en commun. & à décider leur querelle comme le procés du loup & du renard par devant le finge.

XXVII.

### XXVII.

Quand on voit l'Auteur d'un Libelle vingt fois flétri par les Magistrats, déclamer contre les Incrédules, on croit voir Calvin qui fait brûler Servet. Mais les Fanatiques sont toujours austeres. En accusant d'irreligion celui qui ne pense pas comme eux, ils se donnent un air de zele qui sied toujours bien à des hommes de parti; ils ont la fatisfaction de calomnier le Gouvernement, trop indifférent selon eux sur ce qu'ils appellent la cause de Dieu, & qui n'est ordinairement que la leur. Cependant on osera le dire avec confiance, si l'on doit punir davantage ceux qui nuisent le plus au Christianisme, les Fanatiques ont encore plus besoin d'être réprimés que les Incrédules. Quelle idée le peuple doit-il se former de la Religion, quand il voit fes Ministres (quoiqu'à la-vérité subalternes) s'anathématiser réciproquement avec fureur, sans que l'Autorité même puisse les forcer au silence que la charité seule auroit dû leur prescrire? Croiton que les disputes scandaleuses des Théologiens de nos jours, sur des matieres souvent futiles & toujours inin-Tome IV.

362

telligibles, n'ayent pas fait plus de tort au Christianisme, que tous les foibles raifonnemens des Impies? Comment ne produiroient-elles pas fur les Mécréans. le même effet que produisirent sur l'Empereur de la Chine les querelles des Dominicains & des Jésuites? " Ces hom-, mes, disoit l'Empereur, viennent de " cinq mille lieues nous prêcher une " doctrine fur laquelle ils ne s'accor-" dent pas". On peut juger du fruit que leur mission devoit produire. Enfin, quoi de plus propre à faire triompher en apparence l'Irreligion & chanceler les foibles, que tant d'Ouvrages contradictoires dont nous avons été accablés dans ces derniers tems, fur la Grace. fur les Caracteres de l'Eglise, sur les Miracles? Le Public a fini par négliger tous ces Ecrits; & leurs Auteurs, chagrins de ne plus être lus, ont attaqué ceux qui l'étoient.

### XXVIII.

Réclamons, autant qu'il est en nous, en faveur de l'Humanité & de la Philosophie contre leurs injustes plaintes. Les faits suffiront sans raisonnemens, &

n'en auront peut-être que plus de force. Ouvrons l'Histoire Ecclésiastique, Histoire dont la lecture est tout à la fois si utile au Chrétien & au Philosophe; au Chrétien, pour l'animer par des exemples de vertu, & par l'accomplissement qu'ont toujours eu les promesses de Dieu, malgré les obstacles que les Puissances de la Terre y ont opposés; au Philosophe, par les monumens incroyables & fans nombre qu'elle lui présente de l'extravagance des hommes, & fur-tout des maux que le Fanatisme a produits. Montrons par un détail abrégé de ces maux, mais aussi effrayant qu'utile, combien le Gouvernement a intérêt de défendre & d'appuyer les Gens de Lettres, qui foumis aux dogmes réels de la Foi, ont le courage & l'équité d'en féparer tout ce qui ne leur appartient pas. C'est en effet à eux que les Souverains doivent auiourd'hui l'affermissement de leur puissance, & la destruction d'une foule d'opinions absurdes, nuisibles au bonheur de leurs Etats. C'est au contraire pour avoir confondu les objets de la Religion avec ce qui leur étoit étranger, que les peuples ont si long-tems gémi fous le

joug de la puissance temporelle des Ecclésastiques; que les excemmunications, ces armes si respectables de l'Egiste, mais dont l'abus est si dangereux, ont été prodiguées pour soutenir des droits purement humains, & souvent mal fondés; que le fils de Charlemagne a subi deux sois consécutives, en Esclave plutôt qu'en Chrétien, l'ignominie d'une pénitence publique dont quelques Evêques osoient le charger, & qu'il ne méritoit que par la basses qu'il avoit de s'y soumettre (d); qu'un Concile

(d) En \$22. & 833. Louis qu'on appelle le Debonnaire, & qu'on feroit mierx d'appeller le Foible, le foumit à la pénitence publique à Attigny & à Soissons; la premiere fois, pour avoir fait mourir Bernard son neveu qui s'étoit révolté contre lui ; la seconde, pour n'avoir Pas voulu recevoir la loi de fes enfans, , Les Evêques qui lui imposerent cette penitence , dit Mr. Fleury, " prétendirent qu'il ne lui étoit plus permis de reprendre 12 Dignité Royale, St. Ambroife ne tira pas de telles , conféquences de la pénitence de Théodofe. Dira-t-on ,, que ce grand Saint manquoit de courage pour faire va-», loir l'autorité de l'Eglife, ou qu'il fût moins éclairé " que les Evêques François du neuvieme fiecle? Ces Evê-32 gaes bien plus hardis se déclarerent contre Louis le 32 Débonnaire pour ses enfans, & les animerent à cette guerre civile qui ruina l'Empire François. Les pré-, textes spécieux ne leur manquoient pas. Louis étois " un Prince foible, gouverné par la leconde femme, tout , l'Empire étoit en défordre ; mais il falloit prévoir les ,, consequences, & ne pas prétendre mettre en pénitence ,, un Souverain comme un ample Moine ".

Les deux pénitences de Louis le Débonnaire, fursont la feconde, que ce foible & malheureux Empeœcuménique, dans un fiecle de fervitude & d'ignorance, n'a ofé réclamer ouvertement contre l'entreprife d'un Pontife audacieux, qui se croyoit en droit de priver un Empereur de son patrimoine (e); qu'un de nos Rois, voulant expier le crime d'avoir brûlé 1300 perfonnes dans une Eglise, faisoit vœu d'en aller égorger 100000 en Syrie pour faire pénitence (f); que des insensés

reur méritoit le moins, furent accompagnées des circonflances les plus humiliantes pour lai. Ebbon, Archevéque de Rheims, qui avoit ofé avilir ains son Mitre, fut déposé l'année d'après; mais l'Empereur étoit deshorocs.

noré. (e) En 1245. au premier Concile général de Lyon; le Pape Innocent IV. déposa publiquement en présence du Concile l'Empereur Frédéric II. tous les Peres tenant un cierge allumé; ce que les Ecrivains Protestans ont très injustement regardé comme une espece d'approbation tacite, puisqu'il est constant, comme le remarque Mr. Fleury , que cette déposition ne fut pas faite avec l'approbation du Concile, ainsi que les autres Décrets. Mais, disent les Protestans, pour quoi ce cierge & ce si-lence? On répond à cette objection, qu'en esset la plus grande partie des Ecclesiastiques étoient alors dans l'opinion presque générale du pouvoir des Papes sur le temporel des Rois; mais que Dieu n'a pas permis que cette opinion fut confirmée par le suffrage positif d'un Concile recuménique; & que le silence de l'Eglise affemblée n'est pas toujours une marque d'approbation , sur-tout dans les matieres qui ne regardent pas expressément la Foi.

(f) On fait combien l'Abbé Suger, aussi grand Homme d'Etat que l'Abbé de Ciarvaux étoit grand Orateur, s'opposa à cette Cruisade malheureuse que Louis le Jeune entreprit par le conseil de Sa Bernard L'événement justifia les craintes du Ministre, & déj dépouilloient leur famille pour enrichir des Moines ignorans & inutiles; que les controverses ridicules des Grecs sur des absurdicés, ont avancé la perte de leur Empire (g); que l'on a osé regarder

mentit les promesses du Prédicateur. Louis le Jeune s'écuit croisse pour conquérir la Palestine, & en chaffer les Sarzafans; son expédition se borna à chasser de femme à son retour, & à perdre en conséquence le Poissou & la Guyenne. En vain St. Bernard voulut se justifier, en imputant aux péchés des croisses les maheurs de leur entreprise; il oublions que la premiere croisse avoir cés plus heureuse, sans que les croisse en futient plus dignes; de ne s'appercevoir pas , dit Mr. Pleury, qu'une preuve qui n'est pas toujours concluente ne l'est simuit.

(g) Vers le milieu du quatorzieme fiecle, quelques Moines imbédiles du Mont Athos, à qui de longs &c éréquens jeunes avoient apparemment échauffé le cerveau , s'imaginerent qu'ils voyoient à leur nombril une lumiere, & paffoient leur tems à la contempler. Voilà une occupation bien trifte. Ils prétendoient de plus que cette lumiere étoit celle du Thabor , & qu'elle étoit incréée , n'érant autre chofe que Dieu même. Barlam leur adverfaire , plus ridicule qu'eux en ce qu'il les attaquoit férieusement , eut le crédit de faire affembler à Conftantinople un Concile contre ces Visionnaires; il n'avoit pas prévu qu'il y seroit condamné. Ce sut pourtant ce qui arriva. L'Empereur Grec Andronic Paléologue harangua ce précendu Concile avec tant de véhémence, qu'il en mourut quelques jours après ; digne fid d'un Empereur ! C'est cet Andronie Paléologue qui laiffa périr la Marine dans les Etats, parce qu'on l'affura que Dieu é:oit fi content de foa zele pour l'Eglife, que fes ennemis n'oferoient l'attaquer. Le même Empereur regrettoit le tems qu'il deroboit aux disputes théologiques pour le donner au foin de fes affeires. La querelle des Grecs fur la lumiere du Thabor dura jufqu'à la destruction de l'Em. pire , & fubliftoje même avec violence tandis que Bacomme Jugemens de Dieu des épreuves incertaines & cruelles, dont le fruit étoit fouvent la condamnation des innocens & l'abfolution des coupables (h);
qu'une des plus riches parties du Monde
a été dévaftée par des monstres, qui en
faisoient mourir les habitans dans les
supplices pour les convertir; que la
moitié de notre Nation s'est baignée
dans le sang de l'autre; ensir que l'étendard de la révolte a été mis à la main
des sujets contre leurs Souverains, & le
glaive à la main des Souverains contre
leurs sujets (i). C'est par les lumieres

jazet assiégeoit Constantinople: toutes ces ridicules constroverses auxquelles les Empereurs prirent trop de part, hâterent leur chûte en leur faisant négliger le Gouverne-

ment.

(h) On peut voir dans un grand nombre d'Ouvrages le détail de ces fortes d'épreuves, & les raisons qui les ont fait a volir. On décidoit généralement par ce moyen toutes fortes de questions. On alla jusqu'à jetter deux Miffels su feu pour connoirre quel évoit le meilleur; il arriva la chose du monde la plus extraordinaire, & qu'on avoit le moins prévue, les deux Miffels furent bruike. Dans la première croisde un Clerc Provențal fe soumit à l'épreuve du feu pour prouver une Révelation qu'il disoit avoir eue sur la découverte de la Sainte Lance; le Provençal e mouru. L'événement de ces fortes d'épreuves eût toujours été sussi simple, si on y est toujours agi de bonne fois, mais dans les incles d'ignorance, comme daus les autres, les hommes on si su tromper.

(i) Nous ne pouvons mieux terminer ces notes que par un passe de Mr. Fleury. " Il est trifte, je le " sens bien, dit-il, de relever ces faits peu éditans. "

de la Philosophie que nous sommes délivrés de tant de maux. Des hommes courageux ont ofé, quelquefois même au péril de leur liberté, de leur fortune & de leur vie, ouvrir les yeux des Peuples & des Rois. La reconnoissance qu'ils ont droit d'exiger de notre fiecle, doit se mesurer sur l'importance des services qu'ils lui ont rendus; & l'effet le plus réel de cette reconnoissance, est la protection qu'on doit à leurs successeurs. Cette protection, nous le disons avec joie, trouvera aujourd'hui d'autant moins d'obstacles, que l'esprit de Philosophie, qui se répand de jour en jour, s'est com-

Mais le fondement de l'histoire est la vérité.... Deux fortes de perfonnes trouvent mauvais que l'on , rapporte ces faits délavantageux à l'Eglife. Les pre-, miers font des politiques profanes , qui ne connoiffint point la vraie Religion la confondent avec les fauffes, , la regardent comme une invention humaine, pour cone, tenir le vulgsire dans fon devoir; & craignent tout ce , qui pourroit en diminuer le refpect dans l'efprit du , peuple; c'est-à-dire, se'en eux, le désabuser. Je ne , dispute point contre ces politiques, il faudroit com-" mencer par les inftruire & les convertir ; mais je crois , devoir latisfaire, s'il eft possible, les gens de bien scru-, puleux qui par un zele peu éclairé tombent dans le mê-, me inconvénient, de trembler lorfqu'il n'y a pas fujet ., de craindre. Que craignez-vous , leur dirois-je? Eft-ce , de connoître la vérité? Vous aimez donc à demeurer a, dans l'erreur ou du moins dans l'ignorance; & pouvez-. vous y demeurer en fûreté, vous qui devez inftruire les se autres?

communiqué à la partie la plus faine & la plus fage des Théologiens, & les a rendus plus indulgens ou plus équitables fur les matieres qui ne font pas de leur objet. Nous ne fommes plus au tems où c'étoit prefque un crime parmi nous d'enfeigner une autre Philosophie que celle d'Aristote. Avec quelques lumieres de moins & l'Inquistion de plus, on en est fait une espece de Loi de l'Etat, comme elle l'est encore chez des Nations voisines (\*).

### XXIX.

Il ne faut que jetter les yeur fur ces Nations malheureuses, victimes d'une Loi si ridicule, pour se convaincre des tristes effets que produisent chez un Peuple la crainte & l'impossibilité de s'instruire. La postérité croira-t-elle

que de nos jours ont ait imprimé dans une des principales villes de l'Europe l'Ouvrage suivant avec ce titre; Systema Aristotelicum de formis substantialibus & accidentibus absolutis, 1750? Cette postérité ne jugera-t-elle pas que la date est une faute d'impression, & qu'il faut lire 1550? Tel est, au milieu du XVIII. Siecle, l'état déplorable de la raison dans une des plus belles régions de la Terre, chez une Nation d'ailleurs spirituelle & polie; tandis que les Sciences font de si grands progrès en Angleterre. en France, & dans la partie Protestante de l'Allemagne? Nous disons dans la partie Protestante; car on ne peut s'empêcher d'avouer avec affliction la supériorité présente des Universités de cette partie de l'Allemagne sur les Ecoles Catholiques. Elle est si frappante; que les Etrangers qui voyagent dans ce Pays & qui passent d'une Université Catholique à une Université Protestante voisine. croient en une heure avoir fait quatrecens lieues ou vécu quatre - cens ans, avoir passé de Salamanque à Cambridge, ou du fiecle de Scot à celui de Newton. Nous en faisons la remarque avec d'autant plus de liberté, qu'on ne dois

point sans doute attribuer cette différence de lumieres & de favoir dans les différentes Régions de l'Allemagne à la différence de Religion. En France où la Doctrine Catholique est suivie & respectée, les Sciences n'en font pas cultivées avec moins de fuccès; en Italie même elles ne sont pas négligées; sans doute parce que les Souverains Pontifes, pour la plupart éclairés & fages; & connoissant les abus qui résultent de l'igno-rance, sont plus a portée en Italie de réprimer, quand il est nécessaire, la tyrannie des Inquisiteurs subalternes. Car tout fert de prétexte à cette espece d'hommes méprisable & lâche, pour étouffer la lu-miere, & pour arrêter les progrès de l'esprit.

### XXX.

Il n'y a, ce me femble, qu'un moyen d'affoiblir leur empire dans les Contrées malheureufes où ils dominent encore; c'est d'y favorifer, autant qu'il est possible, l'étude des Sciences exactes. Souverains qui gouvernez tes Peuples, & qui voulez leur faire secouer le joug de la supersitation & de l'ignorance, faites

naître des Mathématiciens parmi eux; cette semence produira des Philosophes avec le tems, & presque sans qu'on s'en apperçoive. L'Orthodoxie la plus délicate n'a rien à démêler avec la Géométrie. Ceux qui croiroient avoir intérêt de tenir les esprits dans les ténebres, fussent - ils assez prévoyans pour pressentir la fuite des progrès de cette Science, manqueroient de prétexte pour l'empêcher de se répandre. Bientôt l'étude de la Géométrie conduira comme d'ellemême à celle de la faine Physique, & celle-ci à la vraie Philosophie, qui par la lumiere qu'elle répandra, sera bientôt plus puissante que tous les efforts de la Superstition; car ces efforts, quelque grands qu'ils foient, deviennent inutiles dès qu'une fois la Nation est éclairée.

## XXXI.

C'est faire injure à la Religion que de vouloir l'appuyer fur l'ignorance. Il en est du domaine des Philosophes & de celui des Théologiens, comme des deux Puissances spirituelle & temporelle; rien n'est plus distingué que les droits de l'autre; mais comme autre-

fois la Puissance spirituelle, après avoir fecoué le joug de la temporelle qui l'opprimoit, a voulu à fon tour opprimer celle-ci, de même quelques Ministres de la Religion, après avoir écarté les ténebres qu'une Philosophie audacieuse avoit tâché d'y répandre, ont à leur tour voulu resserrer cette Philosophie bien en-degà des bornes que la Religion lui prescrivoit. Le domaine de l'une & de l'autre paroît aujourd'hui trop bien fixé, trop étendu, trop assuré même, pour avoir à redouter ces attaques réciproques : leur intérêt est d'être unies, comme celui de deux Souverains puissans est de se ménager; & si d'un côté le Christianisme, appuyé par les Loix divines & humaines; est établi sur des fondemens durables, de l'autre, il y a lieu de croire qu'en respectant, comme on le doit, les vérités de la Foi, les Philosophes du XVIII. Siecle défendront leur bien avec plus de force & d'avantage, que les Princes du XII. n'ont défendu leurs Couronnes.

### XXXII.

Voilà un précis très-succinct des réflexions qui m'ont paru nécessaires sus

## 374 De l'abus de la Critique, &c.

l'abus qu'on fait dans notre Siecle de la Critique en matiere de Religion. Je ne doute point qu'on ne les approuve, quand on les examinera sans préjugés, & avec les lumieres d'une saine Philosophie. Je crois m'être suffisamment prémuni contre les attaques du Fanatisme imbécille & hypocrite. S'il est des personnes qu'un zele sincere, quoique mal entendu, peut indisposer contre moi, j'en respecterai la cause sans en craindre & sans en approuver l'esset, & je me contenterai de leur répondre par ce passage de Cicéron: Isos homines sine contumelis dimittamus: sunt enim & boni viri; & quoniam ità ipsi sibi videntur, besti.



DE

## LA LIBERTÉ DE

# LA MUSIQUE.

Italiam, Italiam. . . . .

Engid. VL

day of the Same

Condi

II . T. gen



DE

# LA LIBERTÉ

D E

# LA MUSIQUE.

I,

It y a, chez toutes les Nations, deux choses qu'on doit respecter; la Religion & le Gouvernement; on pourroit ajouter qu'en France il en est une trosseme; la Musque du Pays. Mr. Rousseau a osé pourtant en médire, dans cette Lettre fameuse, tant combattue & si peu résutée; mais les vérités qu'il a eu le courage d'imprimer sur ce grand sujet, lui ont sait plus d'ennemis que tous ses paradoxes; on l'a traité de perturbateur du repos public, qualification d'autant mieux méritée, que la Musque Françoise laisse pour coux qu'en repos ceux qu'en la musque françoise laisse son les repos ceux qu'en la musque françoise laisse son les repos ceux qu'en la musque françoise laisse son les repos ceux qu'en la musque françoise laisse son les repos ceux qu'en les musques de la musque françoise laisse son les repos ceux qu'en la musque de la musque françoise laisse son les repos ceux qu'en les musques de la musque françoise laisse su le propose de la musque françoise laisse qu'en les musques de la musque françoise franç

l'écoutent. Quelques-uns néanmoins prétendoient. & avec autant de raison, que Mr. Rousseau est été mieux nommé perturbateur du bruit public, attendu que la Musique Françoise en fait beaucoup.

### II.

Dans les matieres les plus férieuses il est permis à nos Ecrivains de faire la fatyre de la Nation; on est bien reçu à nous prouver, que sur le Commerce, fur le Droit public, fur les grands principes de la Législation, nous ne fommes encore que des enfans; mais c'est un crime de nous dire que nous ne faifons que balbutier en Musique. La plupart des Lecteurs du Citoyen de Geneve opinoient à la traiter comme cet Artiste de la Grece, que de féveres Magistrats chasserent pour avoir voulu ajouter une corde à la Lyre. Aurions-nous adopté ce principe de Platon, que tout changement dans la Musique annonce un changement dans les Mœurs? Si c'est-là le sujet de nos craintes, nous pouvons être tranquilles; nos mœurs font à un point de perfection où le changement n'a rien à leur faire perdre.

#### III.

Des Bouffons, arrivés d'Italie il y a fix ans, & qu'on eut l'imprudence de montrer au public sur le Théatre de l'Opéra, ont été la funeste cause de la Lettre de Mr. Rousseau, & d'une guerre civile très-vive qu'elle a excitée parmi nous. Cette guerre suffiroit pour détruire l'opinion commune, que les François, trop inconstans & trop légers, ne sont pas capables de s'occuper longtems d'un même objet. Durant une aunée & plus, nos entretiens & nos Ouvrages ont épuilé la matiere; notre Parterre divisé présentoit l'image de deux armées en présence, prêtes à en venir aux mains; & cet espace d'une année, employè à disserter bien ou mal fur la Musique, est sans doute un tems fort honnête pour un Pays où l'on ne parle que deux jours d'une bataille perdue, & où l'on emploie même le fecond à chansonner le Général. Aussi notre querelle muficale avoit été préparée insensiblement & de longue main, comme les grands événemens qui doivent agiter les Etats. Des mouvemens qui d'abord paroissoient légers, s'éten-

1 2.00

dant & se fortifiant peu à peu, ont enfin produit une fermentation violente. En voici l'origine & le progrès. Il y a environ trente ans que les Directeurs de l'Opéra firent la même faute qu'en 1753; ils appellerent fur leur Théatre des Bouffons d'Italie. Les oreilles françoifes, quoiqu'accoutumées à la pfalmodie de Lully & de ses disciples, la feule espece de chant qu'elles connoissent encore, accueillirent plus qu'on ne l'avoit espéré, la nouvelle Musique qu'on leur faisoit entendre: déjà elle acquéroit des partifans, & la mauvaise doctrine gagnoit du terrein; il fallut pour détruire le mal, le couper par la racine; les Bouffons furent renvoyés, & la paix revint à l'Opéra avec l'ennui. Cependant quelques Musiciens furent frappés de l'effet qu'avoit produit sur les Auditeurs François cette Mufique Italienne, moins uniforme, moins languissante, & moins pauvre que celle dont on nous avoit allaités jusqu'alors. Ces Musiciens essayerent donc de nous donner, comme à des enfans qu'on fevre, une nourriture un peu plus forte. Mouret s'écartant le premier de la route battue, mais s'en écartant peu, (car il ne vouloit ni

ne pouvoit beaucoup hazarder) ofa dans ses Opéra essayer quelques Ariettes modélées, autant qu'il en étoit capable, fur les Airs Italiens qu'on connoissoit en France. La Jeunesse, juge impartial, & par-là meilleur qu'on ne croit, prit plaisir à cette nouveauté; mais les Nestors crioient que c'en étoit fait du bon genre, que le goût alloit se perdre, & que le Gouvernement étoit bien mal conseillé de n'y pas mettre ordre, Enfin en 1733 paroît Mr. Rameau. avec fon Opéra d'Hippolite à la main. C'est alors que les clameurs redoublent; les brochures injurieuses, les estampes fatyriques, les noirceurs fecrettes, tous les petits moyens que l'ignorance & l'envie favent si bien mettre en usage contre ce qui leur nuit ou leur déplait, font employés pour perdre ce dangereux novateur; le Public va l'entendre. il se révolte d'abord, il se partage enfuite, il se réunit enfin en faveur du génie & du talent perfécutés. Encouragé par ce succès, d'autant plus flatteur qu'il avoit été disputé long-tems, ce Musicien célebre en mérite de nouveaux, & après un grand nombre d'O. pera, déchirés d'abord avec fureur,

mais applaudis enfuite prefque tous avec enthousiasme, il donne ensin l'Opéra bonffon de Platée, fon chef-d'œuvre & celui de la Musique Françoise. C'est par cet Opéra qu'il faut juger de l'état présent de cet Art parmi nous, des progrès dont il est redevable à Mr. Rameau, & nous ofons ajouter, du chemin qui lui reste à faire encore. La gloire de l'illustre Artiste n'a rien à souffrir de cet aveu; peut-être y a-t-il plus loin du lieu d'où il est parti à celui où il est parvenu, que du point où nous fommes aujourd'hui, à celui où nous pouvons arriver. Mr. Rameau est d'autant plus digne d'estime, qu'il a osé tout ce qu'il a pu, & non tout ce qu'il auroit voulu ofer; il a eu le mérite de voir au-delà du terme où il a conduit ses Auditeurs. & le mérite peut-être aussi grand de juger jusqu'où ils pouvoient être conduits. Il eût manqué fon but en allant plus loin; il nous a donné, non la meilleure Musique dont il fût capable, mais la meilleure que nous pussions recevoir. Ce n'est pas seulement par leurs ouvrages qu'il faut mesurer les hommes, c'est en les comparant à leur siecle & à leur nation, & fi les partifans zélés que. Mr. Rameau s'étoit faits parmi nous, font devenus plus froids fur la Mufique, depuis que l'Italienne à frappé leurs oreillet, ils n'en fentent pas moins tout le prix de fes heureux efforts, & toute la justice des applaudissemens dont ils ont été couronnés.

### IV.

· C'est dans ces circonstances, & après toutes les innovations déjà tentées ou hazardées dans notre Musique, que les Bouffons ont reparu pour la seconde fois fur notre Théatre; ils ont fourni à la plume éloquente de Mr. Rousseau, déia exercée à nous dire des vérités dures, une occasion bien favorable de nous instruire & de nous maltraiter. On peut juger s'il a été écouté patiemment. a foutenu presque seul, comme ce fameux Romain, les attaques de l'Armée Francoise, animée & réunie contre sa Lettre & contre sa personne. Cette armée, il est vrai, n'étoit guere composée que de troupes légeres; mais si elles ne portoient pas à leur ennemi des coups bien redoutables elles faisoient contre lui presqu'autant de bruit que la Musique qu'elles défendoient. Ses complices, (car la Musique Italienne lui en avoit donné) avoient aussi leur part quoique plus foiblement, aux traits qu'on lançoit au hazard contre le Philosophe de Geneve. L'Encyclopédie, dont les principaux Auteurs avoient le malheur de penfer comme Mr. Rouffeau, & la témérité de le dire, ne fut pas épargnée, dans ces circonstances; ce fut comme la premiere étincelle de l'embrafement général, qui en gagnant de proche en proche a depuis échauffé tant d'esprits contre cet Ouvrage On représenta les Auteurs comme une Société formée pour détruire à la fois la Religion, l'Autorité, les Mœurs & la Musique. Bientôt, comme par un effet du fort qui les poursuivoit pour les rendre odieux, l'effervescence qu'on les accusoit d'exciter. s'étendit de la Capitale aux Provinces; Lyon fut troublé comme Paris; & c'étoit encore un Encyclopédiste, & par malheur un homme de beaucoup d'esprit, que l'on plaçoit à la tête des féditieux.

### v.

Parmi le grand nombre d'Ecrits sur les deux Musiques, dont Mr. Reusseau a donné

donné comme le signal, presque tous étoient en faveur de la Musique Françoise. qui en avoit le plus de besoin; quelquesuns de ses partisans essayerent de la soutenir par des raisons, le plus grand nombre de la venger par des injures; les Bouffonistes n'écrivoient guere, lisoient encore moins ce qu'on écrivoit contr'eux. & se consoloient des ennemis que la Mufique Italienne leur faisoit, par le plaisir qu'ils avoient à l'entendre. En vain pour les dégoûter des airs charmans que les Italiens exécutoient, on les affuroit que ces bala lins qui leur faisoient tourner la tête, étoient le rebut de l'Italie, & dignes à peine des tréteaux d'une place publique; ils répondoient que si l'exécution étoit mauvaise, la Musique étoit divine, & qu'ils préféroient un excellent Livre aussi mal la qu'on voudroit, à la lecture la mieux faite d'un Ouvrage fastidieux. Du reste, soit par la bonté de leur cause, foit par l'art qu'ils ont eu de la faire valoir, l'avantage leur est demeuré dans le peu même qu'ils ont écrit; de cette foule innombrable de Brochures, publiées il y a fix ans pour & contre l'Opéra François, le petit Prophete & la Leitre de Mr. Rouffeau font les deux feules dont on fe Tome IV. R

fouvienne; on a oublié jusqu'au titre des autres.

### VI.

Ce n'est pas la premiere fois qu'on a manqué de respect à la Musique Françoife dans le lieu même de fon empire. Au commencement de ce siecle, l'Abbé Raguenet, Ecrivain d'une imagination vive, mit au jour un petit Ouvrage, où notre Mufique étoit presque aussi maltraitée que dans la Lettre de Mr. Rousseau. Cet Ecrit n'excita ni guerres ni haine dans le tems où il parut; la Musique Françoise régnoit alors paisiblement sur nos organes affoupis; on regarda l'Abbé Raguenet comme un féditieux isolé, un conjuré fans complices, dont on n'avoit point de révolution à craindre. Mr. Rousseau a trouvé des lecteurs plus aguerris & plus disposés à l'entendre, & par conséquent plus de gens intéressés à le combattre. Mais nous ne pouvons nous dispenser de remarquer ici le jugement porté sur le Livre de l'Abbé Raguenet par fon Cenfeur Mr. de Fontenelle, ce Philosophe si modéré & si pacifique, accoutumé d'ailleurs à nos anciens Opéra dont il avoit les oreilles imbues & pénétrées, élevé enfin dans la Musique la plus Françoise & la moins Ultramontaine, je crois, dit-il, que l'Impression de cet Ouvrage fera trèt-agréable au Public, pourvu qu'il soit capable d'équité. Cinquante ans plus tard quel cri n'eût pas excité cette approbation? Le sage Fontenelle n'auroit pas eu l'imprudence ou le courage de parler ainsi de nos jours. Il n'étoit pas homme à se faire des ennemis pour des chansons.

### VII.

Il y a une espece de fatalité attachée dans ce siecle à ce qui nous vient d'Italie. Tous les présens bons ou mauvais qu'elle veut nous faire font pour nous un fujet de trouble. Ne seroit-il pas possible d'accommoder notre différend avec les Italiens, de prendre leur Musique & de leur renvoyer le reste? Dissensions pour diffensions, celles que l'Opéra peut caufer parmi nous feront moins turbulentes. & fur-tout moins ennuyeuses. Qu'on me permette de raconter à cette occasion, comme une matiere de réflexion pour les Philosophes, la conversation que j'eus dans la plus grande chaleur de notre guerre musicale, avec un Janséniste austere qui ne va jamais au Spectacle, & qui n'en

a pas la plus légere idée. On lui avoit envoyé une de ces Brochures dont nous avons été inondés sur la Musique Françoife; " J'ai reçu, me dit-il, un Ecrit , où je ne comprends rien, si ce n'est ,, qu'il m'a paru fort mal fait & fort mal " écrit. Qu'est-ce que le Correcteur des Bouffons , l'Ecolier de Prague , le petit Prophete, le Coin de la Reine"? Je lui expliquai de mon mieux ce que fignifioient ces mots. " Hé bien, lui dis- je ,, ensuite, vous n'entendiez rien à tout , cela, & vous n'en étiez pas plus à , plaindre; cependant apprenez que cet-,, te dispute sur la Musique, qui vous tou-,, che si peu & qui n'est pas même par-,, venue jusqu'à vous, occupe depuis six , mois avec fureur les graves citoyens de " cette ville; apprenez que l'intérêt vio-, lent qu'ils y prennent, a suspendu & , presque anéanti celui qu'ils commen-, çoient à prendre à la chose du monde dont vous êtes le plus agité, l'affaire , de la Sœur Moyzan, & celle de la ", Sœur Perpétue". Mon Janséniste gémit, & alla prier Dieu pour l'aveuglement de fon fiecle.

#### VIII.

Enfin. pour calmer les esprits, il a fallu de nouveau renvoyer les Bouffons. à peu près comme il fallut autrefois que Titus renvoyat sa Maîtresse pour appaifer les Romains. En vain les Bouffonistes, réduits à la disette, ont demandé instamment qu'on ne les privât pas avec rigueur d'un amusement qu'on leur avoit laissé goûter. Ceux qui président à nos plaisirs (& qui n'en ont guere) ont été aussi inexorables à leurs plaintes, que les vieilles femmes le font pour interdire l'amour aux jeunes. On n'a voulu ni fouffrir à l'Opéra la Musique Italienne, dont elle bleffoit, disoit-on, la dignité, mais dont elle dévoiloit encore plus l'indigence; ni permettre à cette Musique de se faire entendre à ses malheureux partifans fur un Théatre par ticulier, & umquement destiné pour elle. A peine l'a-t-on soufferte dans quelques Concerts, dont la liberté n'est pas même trop assurée. Je ne sais pourtant si on a bien fait d'ôter cet objet de distraction ou de dispute à une Nation vive & frivole, dont l'inquiétude a besoin d'aliment, qui même heureusement n'y est pas dissicile, qui est satisfaite pourvu qu'elle parle, mais qui peut exercer fa langue fur des fujets plus férieux, si on la lui lie sur ses plaisirs. On fait le mot du Danseur Pylade à Auguste, qui vouloit prendre parti dans la dispute des Citoyens de Rome au sujet de ce danfeur & de fon concurrent Bathylle; Tu es un sot, dit le Comédien à l'Empereur; que ne les laisses-tu s'amuser de nos querelles? Quoi qu'il en foit, aujourd'hui que l'animofité est éteinte, les Brochures oubliées, & les esprits adoucis, tandis que l'attention partagée des Parisiens oisifs est tournée vers des objets plus importans, & s'exerce fans fruit comme fans intérêt fur les affaires de l'Europe, feroit-il permis de faire un examen pacifique de notre querelle musicale?

# IX.

Je m'étonne d'abord que dans un fiecle cù tant de plumes se sont exercées sur la liberté du Commerce, sur la liberté des Mariages, sur la liberté de la Presse, sur la liberté des Toiles peintes, personne n'ait encore écrit sur LA LI BERTÉ DE LA MUSIQUE. Etre esclaves dans nos divertissemens, ce seroit. pour employer l'expression d'un Ecrivain Philosophe, dégénérer non seulement de la liberté, mais de la servitude même. " Vous avez la vue bien courte, répondent nos grands Politiques; toutes les libertés se tiennent, & sont également dangereuses. La liberté de la Musique suppose celle de sentir, la liberté de fentir entraîne celle de penser, la liberté de penser celle d'agir, & la liberté d'agir est la ruine des Etats. Con-, fervons donc l'Opéra tel qu'il est, si nous avons envie de conserver le Ro-", yaume; & mettons un frein à la licen-,, ce de chanter, si nous ne voulons pas ,, que celle de parler la fuive bientôt". Voilà, comme disoit Pascal de je ne sai quel raisonnement d'Escobar, ce qui s'appelle argumenter en forme; ce n'est pas la discourir, c'est prouver. On aura peine à le croire, mais il est exactement vrai que dans le Dictionnaire de certaines gens. Bouffoniste, Républicain, Frondeur, Athée, (j'oubliois Matérialiste) sont autant de termes synonimes. Leur Logique profonde me rappelle cette leçon d'un Professeur de Philosophie. " La Dioptrique ", est la Science des propriétés des Lu-R 4

", nettes; les lunettes supposent les yeux;

", les yeux sont un des organes de nos

", sens; l'existence de nos sens suppose

", celle de Dieu, puisque c'est Dieu qui

", nous les a donnés; l'existence de Dieu

", est le fondement de la Religion Chré
", tienne; nous allons donc prouver la vé
", rité de la Religion pour premiere le
", yon de Dioptrique".

#### X.

La majesté de l'Opéra, disent nos gens de goût, seroit outragée, si on y admettoit des baladins. Si cette majesté nous ennuye, je ne vois pas ce qui nous obligeroit à la révérer. Et pourquoi la majesté d'Armide seroit-elle offusquée par la Serva Padrona, fi celle de Cinna ne l'est pas par le Bourgeois Gentilhomme? Pourquoi ces connoisseurs si difficiles. qui se croiroient dégradés de voir Bertholde à la Cour après Roland, n'ont-ils pas honte de rire à Pourceaugnac, après avoir pleuré à Zaire? Pourquoi enfin leurs oreilles sont-elles blessées des airs comiques d'un intermede Italien, lorsque leurs yeux ne le font pas des bambochades de Teniers, des figures estrotropiées de la Chine, & des magots de porcelaine dont leurs maisons sont meublées?

XI.

La Mufique Italienne, ajoutent-ils. nous dégoûteroit de la Françoise. Où est l'inconvénient, si la Musique Italienne est préférable? C'est comme si on eût défendu à Corneille de composer fes Pieces, fous prétexte qu'elles devoient faire oublier celles de Hardi & de Jodelle. Mais on fait plus d'honneur à la Musique Italienne qu'elle ne mérite; après l'avoir entendue pendant plus d'un an, il s'en faut bien que nous fovons revenus de la nôtre. On court à l'Opéra les Vendredis comme à l'ordinaire; & les Bouffonistes qui en avoient annoncé la désertion, se sont trompés dans leurs prophéties. Ces Enthousiastes ont jugé de l'impression du vulgaire par celle qu'ils éprouvoient. Ils ont été dans la même erreur que certains Ecrivains de nos jours, qui nous parlent fans cesse des progrès de la Nation dans ce qu'ils appellent l'Esprit Philosophique, & qui s'imaginent avoir contribué par leurs Ouvrages à répandre cet esprit jusquas

dans le Peuple. S'établit-il dans un fauxbourg quelque prétendu faifeur de miracles? le peuple y court en foule, & l'esprit philosophique est pris pour dupe. Je me représente les Philosophes vrais ou prétendus, qui ont quelque réforme à faire ou à prêcher, comme étant sur le bord d'un fleuve très-rapide qu'ils se proposent de franchir; ils assemblent leur fiecle fur le bord du fleuve, le haranguent, & l'exhortent à les imiter. se jettent ensuite dans le fleuve, & à travers une grêle de traits ils le passent à la nage, ne doutant point que leur fiecle ne les suive. A peine ont-ils pasfé, qu'ils fe retournent, & voient leur fiecle à l'autre bord, qui les regarde, qui se moque d'eux, & qui s'en va; c'est la Fable du Berger & de son troupeau (a). Ne jugeons donc pas de l'effet de la Musique Italienne sur le commun des Spectateurs, par celui qu'elle a produit sur un petit nombre. Son futur empire, fut-il austi infaillible qu'il est douteux, aura besoin de tems pour s'établir. Toute Musique, pour peu

<sup>(</sup>a) Poyez les Fables de La Fontaine, Liv. IX, Fa-

qu'elle foit nouvelle, demande de l'habitude pour être goûtée par le vulgaire; c'est pourquoi si l'Opéra François a quelque décadence à craindre, elle n'arrivera que peu à peu, & il pourra survivre encore à la génération qui le regrette. Qu'elle jouisse en paix de ses tranquilles plaisses, mais qu'elle ne prétende point régler coux de la génération suivante.

#### XII.

On fait contre la Musique Italienne une objection plus raisonnable que les précédentes. C'est qu'elle nous obligeroit de substituer à notre Opéra François l'Opéra Italien; que ce dernier est froid & languissant, que nous en serions bientôt ennuyés, & qu'ainsi nous perdrions d'un côté fans rien gagner de l'autre. Avant de répondre à cette ob-jection, observons d'abord qu'elle ne paroît pas avoir frappé comme nous les autres Nations de l'Europe. Toutes fans exception ont rejetté notre Opéra & notre Musique, pour leur préséret l'Opéra & la Musique des Italiens; soit que l'Opéra François ne leur ait pas paru aufli supérieur à ceux d'Italie que nous l'imaginous; foit que le dégoût R 6

pour notre Musique l'ait emporté chez elles fur les avantages que nous pouvons avoir du côté des Pieces & du genre de Spectacle. Cette décision générale de l'Europe est d'autant moins fuspecte, qu'en proscrivant notre Opéra, elle a universellement adopté notre Théatre François, qui est en effet le meilleur modele qu'on ait encore jusqu'à présent du genre dramatique. Les Etrangers ont fait plus; malgré la préférence qu'ils donnent à la Musique Italienne sur la nôtre, ils n'ont pas pour cela renoncé à notre Langue en faveur de l'Italienne, qui cependant n'est peut-être pas inférieure à la Frangoise, & que bien des Gens de Lettres osent même lui préférer. En vain diroiton que les Etrangers ne font prévenus contre notre Opéra, que faute de le connoître & de l'entendre. Parmi cette foule d'Anglois, d'Espagnols, d'Allemands & de Russes, qui accourent à Paris de toutes parts, à peine s'en trouve-t-il un feul que nos Ouvrages Lyriques ne fassent bâiller jusqu'aux vapeurs. C'est un tintamarre qui leur rompt la tête, ou un plein-chant qui les endortpar sa langueur; quan i il ne les révolte. pas par sa prétention; s'ils prennent plaisir à quelque partie du Spectacle. c'est à nos danses; mais elles ne suffifent pas pour les dédommager de trois heures de bruit & d'ennui; ils fortent en fe bouchant les oreilles, & on ne les y voit gueres reparoître. Quelques-uns; il est vrai, moins difficiles ou moins finceres, femblent approuver & partager notre plaisir. On dit plus; on assure que depuis deux ans la Musique Francoife commence à réussir à Vienne, où on la détestoit autrefois; mais je crains bien que cet empressement, survenu tout à coup aux Autrichiens pour notre Musique, ne soit de la part de nos nouveaux Alliés un fimple accueil de politesse & de reconnoissance.

### XIII.

Cependant feroit il juste de régler abfolument notre goût, quant aux Spectacles en Musique, sur l'opinion & l'exemple des Etrangers, eux qui dans tout le reste sont accoutumés à prendre le Goût François pour le modele du leur? Quelque général que soit leur suffrage en faveur de l'Opéra Italien, s'ensuitique nous ferions bien de les imiter? R 7

La forme de cet Opéra, il faut en convenir, le rend uniforme & ennuyeux; celle du nôtre est sans comparaison plus variée & plus agréable. Nous avons, ce me femble, mieux connu qu'aucun autre Peuple le vrai caractere de chaque Théatre; chez nous la Comédie est le spectacle de l'esprit, la Tragédie celui de l'ame, l'Opéra celui des fens; voilà tout ce qu'il est & tout ce qu'il peut être. Où la vraisemblance n'est pas, l'intérêt ne fauroit s'y trouver, au moins l'intérêt foutenu : car l'intérêt de la Scene est fondé fur l'illusion, & l'illusion est bannie d'un Théaire où un coup de baguette transporte en un moment le spectateur d'une extrémité de la Terre à l'autre, & où les Acteurs chantent au-lieu de parler. Ce n'est pas que la Musique bien faite d'une Scene touchante ne nous arrache quelquefois des larmes, ni que je veuille renouveller l'objection triviale contre les Tragédies en Musique, que les Heros y meurent en chantant ; laiffons au vulgaire ce préjugé ridicule, de croire que la Musique ne soit propre qu'à exprimer la gaieté; l'expérience nous prouve tous les jours qu'elle n'est pas moins susceptible d'une expression tendre & douloureuse. Mais si la Musique

touchante fait couler nos pleurs, c'est toujours en allant au cœur par les fens; elle differe en cela de la Tragédie déclamée, ou, pour parler plus juste, de la Tragédie parlée, qui va au cœur par la peinture & le développement des pasfions. L'Opéra est donc le Spectacle des fens, & ne fauroit être autre chose. Or fi les plaifirs des fens, comme nous l'éprouvons tous les jours, s'émoussent quand ils font trop continus, s'ils veulent de la variété & de l'interruption pour être goûtés sans fatigue, il s'ensuit que dans ce genre de Spectacle le plaisir ne peut entrer dans notre ame par trop de fens à la fois; qu'on ne fauroit, pour ainsi dire, lui laisser trop de portes ouvertes, y mettre trop de diversité; & qu'un Opéra qui réunit comme le nôtre, les machines, les chœurs, le chant & la danfe, est présérable à l'Opéra Italien, qui se borne au spectacle & au chant. On prétend, je le sai, que les Opéras (b) Italiens ont un avantage, en ce qu'ils

<sup>(</sup>b) J'écris ainst Opèrs au pluriel, malgré la décisson contraire, parce qu'il me semble que la dernière syllable de ce mor est longue au pluriel. (Malgré les grandes me varies en innu out fait retrancher précidemment l's dans le met Opèrs am plurier, nous s'y aminin pontunts laissé par d'érenne pour Mr. d'Alembert, si nous avious va saremarqué à tenus. Addit, du Cort.)

peuvent être déclamés comme chantés. ce qui n'auroit pas lieu dans les nôtres. Supposé le fait vrai, tout ce qu'on en peut conclure, c'est qu'il faut chanter nos Opéras & déclamer (c) nos Tragédies. Mais ce prétendu avantage des Tragédies Italiennes, d'être également propres au chant ou à la déclamation. rend à mes yeux leur mérite bien fuspect. C'est n'avoir point de caractere que d'en pouvoir si facilement changer; & je ne sai ce qu'on doit penser d'un genre de Pieces, auquel la forme de la représentation est indifférente. J'accorderai pourtant, si l'on veut, que le meilleur Opéra de Quinaut déclamé, fera moins de plaifir que le meilleur Opéra de Métastase déclamé de même; j'accorderai encore que la meilleure Tragédie de Racine mise en musique, nous plaira moins que la meilleure Tragédie chantée de Métastafe; mais qu'on jone à la fuite l'une de l'autre une Tragédie de Racine & une de Métastase, & qu'on exécute de même successivement un Opéra de Métaltase & un Opéra de Qui-

<sup>(</sup>e) Je me sers ici du mot diclamer, tout improprequ'il est, parce que nous n'en avons point d'autre pous opposer la Tragédie pariée à la Tragédie chantée.

nault mis en bonne Mufique: & malgré toute l'estime que mérite le Poëte Italien, je ne doute pas que l'avantage du parallele ne demeure aux deux Poëtes François.

XIV.

Au reste, quel que doive être le succès de cette épreuve, il fera toujours incontestable que la Tragédie parlée est préférable à la Tragédie chantée; la premiere est une action dont la vérité ne dépend que de ceux qui l'exécutent, la feconde ne fera jamais qu'un spectacle. Quelque superstitieux admirateur de l'Antiquité m'opposera sans doute les Tragédies Grecques: ", les Anciens, dira-t-, il, nos modeles & nos maîtres, con-, noissoient aussi bien que neus la Na-, ture , & le mérite de l'imiter telle ,, qu'elle est. Cependant chez eux les " Pieces de Théatre étoient chantées, " & ils y trouvoient apparemment plus , d'avantage que dans la simple décla-" mation". Si on vouloit répondre en servile adorateur des Anciens, qui regarde leur exemple & leur autorité comme un argument sans replique, on pourroit dire que la question dont il s'agit est fort difficile à décider; qu'elle tient

à plusieurs autres qu'on n'a point encore réfolues, fur la nature des Langues anciennes, fur leur Profodie, fur la Musique des Grecs, sur la Mélopée du chant dramatique, sur la forme & la grandeur des anciens Théatres; nous n'avons en effet sur tous ces objets que des notions fort imparfaites; car les Historiens font comme les Commentateurs, très-diffus fur ce qu'on ne leur demande pas, & muëts' fur ce qu'on voudroit favoir. Mais on accorde que les Anciens ayent préféré dans leurs Tragédies le chant à la déclamation; & on ne craindra pas de dire, que fur ce point nous avons touché de plus près qu'eux à la Nature. Que la Musique des Grecs ait été aussi parsaite qu'on voudra, les fiecles d'ignorance qui l'ont détruité, nous ont dédommagé en un fens du plaisir qu'ils nous ont fait perdre, puifqu'ils nous ont forcé de nous rapprocher de la vérité, en substituant la parole au chant dans nos représentations dramatiques (d). Il femble que le

<sup>(</sup>d) Ce n'eft pas la feule obligation que nous ayons à ces ficeles obfeures, que nous méprifons quelquefois injustement. Nous leur devons la pispart des inventions utiles, le papier, la fayance, le linge, les moutains à vent, la bouissile, l'Imprimerie, & pluseurs

propre des fiecles d'ignorance est de représenter la Nature plus groffiere, mais austi plus vraie; & celui des siecles de lumiere, de la peindre plus délicate, mais plus déguifée. Nous ne prétendons pas pour cela qu'on doive toujours représenter sur le Théatre la Nature exacte & toute nue; mais nous croyons qu'on ne fauroit l'imiter trop fidélement, tant qu'elle ne tombe point dans la bassesse. Personne ne regrettera dans nos Tragédies les fossoyeurs du Théatre Anglois; mais peut-être y pourroit-on desirer plus d'actions & moins de paroles, moins d'art & plus d'illufion. Il feroit à fouhaiter fur-tout que nos Acteurs fussent un peu plus ce qu'ils représentent; presque tous ne paroisfent, si j'ose m'exprimer ainsi, que des marionnettes dont on ne voit point le fil d'archal, mais dont les mouvemens n'en font pas plus naturels & mieux entendus. Je ne dis rien du peu de vérité que nous avons mis dans les accessoires du Spectacle, dans la décoration de la fcene, dans les circonstances locales,

autres. Des hommes de génie servoient l'humanité par ces découvertes, tandis que les Poères saisoient de mauvais vers, les Ectivains de mauvaile profe, & les Philosophes de mauvais raisonnemens.

dans l'habillement des personnages. Un de nos grands Artistes, qui ne sera pas foupçonné d'ignorer la belle Nature par ceux qui ont vu ses Ouvrages, a renoncé aux Spectacles que nous appellons férieux, & qu'il n'appelle pas du même nom; la maniere ridicule dont les Dieux & les Héros y font vêtus (e), dont ils y agiffent, dont ils y parlent, dérange toutes les idées qu'il s'en est faites; il n'y retrouve point ces Dieux & ces Héros, auxquels fon cifeau fait donner tant de noblesse & tant d'ame; & il est réduit à chercher son délassement dans les Spéctacles de farce, dont les tableaux burlesques fans prétention, ne laissent dans sa tête aucune trace nuifible. Quelquefois, au milieu de la re-présentation d'une Piece de Théatre; j'imagine qu'un Philosophe, qui n'auroit aucune idée de cette espece de plaisir, soit transporté tout à coup au milieu de la falle; alors je n'apperçois plus avec lui que des automates qui parlent & se re-

<sup>(1)</sup> Sur le Théatre François, & même sur celui de l'Opéra, on commence à se rapprocher davantage de la vérité dans les habillemens. Nous en avons l'obligation à Mademoiselle Clairon, dont les talens sont au-dessus de mes élages, & qui n'imite pas moiss la Nature dans son jeu, que le Cossme dans se habits.

muent sur des planches, quelques êtres animés qui ont la bonté de converser avec eux, & des enfans qui ont la fimplicité de s'amuser de ce bizarre assemblage; & je vois mon Philosophe, comme Démocrite, regarder un moment le spectacle, & bien pluslong-temsles spectateurs. Mais encore une fois, ces défauts si communs dans nos représentations - dramatiques, font ceux de l'exécution. & nullement du genre; ils disparoîtront quand les Auteurs fauront mieux exprimer . & les Acteurs micux fentir. Au contraire les défauts de l'Opéra font effentiellement attachés à sa nature; & puisqu'on ne peut les détruire, tout ce qui nous reste à tenter est de les rendre agréables.

# XIV.

Revenons donc à nos Drames en Mufique. Si nous étions réduits à l'alternative, ou de conferver notre Opéra
tel qu'il eft, ou d'y fubfituer l'Opera
Italien, peut-être ferions-nous bien de
prendre le premier parti. Notre Opéra
nous amufe, nous le croyons du moins,
se il eft fort douteux que l'Opéra Italien en fit autant. Ainfi nous ôter l'Opéra François pour y fubstituer l'Opéra

Italien, ce feroit vraisemblablement nous mettre dans le cas de ce malade dont parle Horace, qui dans fon délire croyoit affifter aux Spectacles les plus agréables, qui devint malheureux par fa guérison en perdant son erreur, & qui prioit les Médecins de la lui rendre. Mais ne feroit-il pas possible, en conservant le genre de notre Opéra tel qu'il est, d'y faire par rapport à la Musique des changemens qui le rendroient bientôt supérieur à l'Opéra Italien? Nous deviendrions alors les Législateurs de l'Europe pour le Théatre Lyrique, comme nous l'avons été pour le Dramatique; & cette gloire feroit affez flatteufe pour notre vanité. Or il paroît que le seul moyen d'y parvenir, est de substituer, s'il est posfible, la Musique Italienne à la Françoife. Cette proposition demande que nous entrions dans quelques détails fur le caractere des deux Musiques, & sur la maniere d'appliquer la Musique Italienne à notre Langue. .

# XV.

Nous supposons comme un fait qui n'a pas besoin d'être prouvé, la supériorité de la Musique stalienne sur la nêtre. On ne doute de cette vérité qu'en France, il n'y a plus même qu'une partie de la Nation qui en doute, & les Etrangers s'étonnent qu'elle en doute encore. Qu'on fasse ses délices de la Musique Françoise, tant qu'on n'en connostra point d'autre, rien n'est plus naturel & plus permis; mais que parmi ceux qui ont entendu ou plutôt écouté les deux Mufiques, il puisse y avoir deux avis sur la préférence, qu'il soit même possible de balancer, c'est ce qui doit paroître bien étrange à toute oreille tant foit peu délicate, & à toute ame tant foit peu sensible. En vain les partisans de la Musique Françoise, pour couvrir sa nullité & sa foiblesse, affectent de vanter le beau simple, qui en fait selon eux le caractere; de ce que le beau est toujours simple, ils en concluent que le simple est toujours beau; & ils appellent simple ce qui est froid & commun, fans force, fans ame, & fans idée.

# X VI.

Ce feroit néanmoins être indigne de goûter la Musique Italienne, & incapable de la sentir, que d'applaudir sans discernement & sans choix à tout ce qui

nous vient en ce genre d'au-delà des Monts. Outre la foule de Compositeurs . médiocres qui abonde toujours dans un Pays cù la Musique est fort cultivée, comme elle l'est en Italie, le bon goût, il faut l'avouer, y dégénere sensiblement. Pergolefe, trop tôt enlevé pour le progrès de l'Art, a été le Raphaël de la Mufique Italienne: il lui avoit donné un flyle vrai, noble & fimple, done les Artifles de sa nation s'écartent un peu trop avjourd'hui. Le beau siecle de cet Art semble être en Italie sur son déclin, & le fiecle de Seneque & de Lucain commence à lui fuccéder. qu'on remarque encore dans la Mufique Italienne moderne des beautés vraies & supérieures, l'art & le desir de surprendre s'y laisse voir trop souvent au préjudice de la Nature & de la Vérité. Ce n'est pas aujourd'hui que les Italiens éclairés s'en apperçoivent eux-mêmes, & gémissent de cet abus Mais il a sa fource dans un défaut peut-être incurable; l'amour excessif des Italiens pour la nouveauté en fait de Musique. Le plus admirable Opéra n'est jamais représenté deux fois sur le même Théatre. & l'on présére à l'Artaxerce de Vinci, à l'Olymlympiade de Pergolese, les mêmes Pieces mises en Musique par un Compositeur médiocre. Nous fommes tombés dans l'inconvénient contraire : & nos Musiciens les plus célebres n'osent encore toucher aux Opéras de Lulli, comme nos ancêtres n'ofoient s'écarter par refpect de la doctrine d'Aristote. Ainsi la passion pour le changement corrompt la Musique au-delà des Alpes, & une timidité superstitiense en retarde les progrès parmi nous. Le feul genre de Mufique qui n'ait rien perdu en Italie, qui peut-être même s'y est perfectionné, c'est le genre burlesque & comique ; les libertés qu'il permet, la variété dont il est susceptible, laissent le génie des Compositeurs plus à son aise. La Musique des intermedes, quand elle est composée par un habile Artiste, est rarement médiocre, fouvent admirable; la Musique des Tragédies est quelquefois admirable, & fouvent médiocre.

## XVII.

Les Italiens ont donc de fort mauvaise Musique, & même en très-grande quantité. Mais juger la Musique Italienne sur ce qu'elle a de foible ou de désce-Tone IV. tueux, c'est juger notre Ecole de peinture par nos tableaux d'enseigne, ou notre Théatre par les Pieces de Pradon. Et où en serions nous, si les Italiens vouloient apprécier la Musique Françoise par celle que nous reconnoissons nous-mêmes pour détestable ? C'est d'après ce que les deux Musiques ont de meilleur qu'il faut les comparer; & quand on fera cette comparaison avec un peu de lumieres, de sentiment, & de bonne foi; quand on aura mis la richesse, la chaleur, & la variété des Italiens, à côté de notre monotonie, de notre froideur & de notre indigence, pourra t-on ne pas penser avec toute l'Europe, que la Mufique Italienne est une Langue dont nous n'avons pas seulement l'alphabet? Tout se réduit donc à savoir, si nous devons ou plutôt si nous pouvons adopter cette Mufique, si notre Opéra pourra s'y prêter, & jusqu'à quel point il en sera susceptible. Mais, dira-t-on, ne seroit-il pas plus court de donner à l'Opéra Italien la forme du nôtre? Oui, si on pouvoit engager les Italiens à changer leur Opéra, & les François à abandonner leur Langue; & c'est ce qui ne paroît pas facile. J'ai meilleure opinion de la docilité de nos Musiciens; la plapart

semblent assez peu attachés à la Musique ancienne; cette disposition paroît fur-tout dans les jeunes Artistes, qui sont ceux dont on doit le plus espérer; l'impénitence finale est le partage des autres. Déjà même sur le Théatre de l'Opéra, fur ce Théatre si attaché à ses anciens rages, on a hazardé des nouveautés; nous y avons vu un Opéra Gascon. C'est un pas vers des changemens plus nécesfaires & plus agréables: à la · vérité le pas est un peu en arriere; car il ne s'agit point, comme on l'a fait dans cet Opéra, de garder notre Musique & de changer notre Langue; il s'agit de garder notre Langue, & de changer, si nous pouvons, notre Musique. Mais enfin cette innovation, quelle qu'elle foit, prouve que nous ofons risquer encore, & que parmi nous la superstition de l'Opéra n'est pas tout-à-fait incurable.

### XVIII.

Il y a dans notre Musique trois chofes à considérer, le récitatif, les airs chantans, & les symphonies; parcourons successivement ces trois objets. On entend quelquesois les partisans de Lulli se recrier d'admiration sur ce que

c'est un Etranger qui a créé notre récitatif. Il y paroît; on fait à quel point la prosodie v est estropiée, sur-tout dans les finales. On ne dira pas sans doute que ce contre-sens prosodique, (si je puis l'appeller de la forte) foit un agrément dans notre chant, mais on prétendra peut-être qu'il est inévitable. Il y auroit d'abord un moyen facile d'y remédier; ce seroit de ne faire jamais tomber les chûtes musicales que sur des terminaifons masculines; & là-dessus il seroit aifé au Musicien & au Poëte de s'entendre. Mais nous ne voyons pas d'ailleurs pourquoi il est plus nécessaire de faire sentir les finales dans le chant que dans la conversation & dans la déclamation même. En effet le caractere du chant . & fur-tout du récitatif , étant d'approcher du discours le plus qu'il est possible, pourquoi les chûtes musicales y feroient-elles plus marquées qu'elles ne le font dans le discours? Aussi ne le font-elles pas dans le récitatif des Italiens, bien plus analogue à leur langue que le récitatif François ne l'est à la nôtre. Ils paroissent avoir bien mieux étudié que nous la marche & les inflexions de la voix dans la conversation; & il est fingulier que dans une Langue aussi remplie que la Françoife de finales muettes, le récitatif appuie sur ces finales, tandis qu'il fait le contraire dans la Langue Italienne, dont les finales sont moins sourdes & les voyelles plus éclatantes. On diroit que c'est un François qui a créé le récitatif Italien, comme c'est un Italien qui a inventé le nôtre,

# XIX.

Cependant il ne faut pas le dissimuler; le récitatif Italien dont nous faisons ici l'apologie, déplait à la plupart des oreilles françoises. On ne doit pas en être surpris; comme c'est un genre moyen entre le chant & le discours, il exige nécessairement dans celui qui l'écoute, l'habitude de l'entendre, jointe à la connoissance de la Langue Italienne & de sa prosodie. Ainsi le jugement sévere que nous portons à cet égard pourroit bien être précipité. Une réflexion Outre le réfuffira pour le faire fentir. citatif courant des scenes, qui marche presque aussi vîte que la déclamation ordinaire, les Italiens en ont un autre qu'ils appellent récitatif obligé, c'est-àdire, accompagné d'instrumens, & qu'ils emploient souvent avec succès dans les

morceaux d'expression, & sur-tout dans les tableaux pathétiques. Ce récitatif obligé, quand il est bien fait (& il est rare qu'il ne le soit pas lorsqu'il est traité par un bon Maître ) produit sur l'oreille la moins sensible une impression qui n'est ni moins vive ni moins agréable que celle des plus beaux Airs Italiens. D'excellens juges même ne balancent pas à lui donner la préférence fur les Airs, parce que l'expression du sentiment y est moins chargée, plus simple, & par conséquent plus vraie; il semble enfin, tant la Vérité & la Nature ont de droits fur nous, que ce récitatif obligé est entendu quelquefois avec plaifir par les ennemis même du récitatif Italien ordinaire. Cependant il n'y a point entre l'un & l'autre de différence réelle; la marche est absolument semblable; feulement le récitatif obligé (dont on fait souvent usage dans les monologues ) est coupé, interrompu, & foutenu par l'orchestre qui sert comme d'interlocuteur; & d'ailleurs ce récitatif étant employé pour l'ordinaire à des expressions vives, les inflexions de la douleur, de la joie, du désespoir, de la colere y font plus fensibles & plus fréquentes que dans le récitatif courant; comme

elles le font davantage dans un discours animé que dans le discours ordinaire.

X X. Peut-être objectera-t-on que les momens de repos ménagés par les instrumens dans le récitatif obligé, les tableaux & l'expression qu'ils y ajoutent, les inflexions des passions, & pour ainsi dire les tons de l'ame, plus marqués dans ce récitatif, sussifient pour le rendre trèsdifférent du récitatif Italien ordinaire, dont la route uniforme & non interrompue produit une monotonie infupportable. Nous répondrons d'abord, que notre récitatif même n'est pas plus exempt de monotonie que le récitatif Italien, & qu'il joint à ce défaut une lenteur encore plus fatiguante & plus odieuse. Nous répondrons en second lieu, que la monotonie du récitatif est. peut-être un mal nécessaire, un inconvénient inévitable attaché à la nature de la Scene Lyrique. En effet qu'est-ce qu'un Opéra? Une Piece de Théatre mife en chant. Or dans une Piece de Théatre tout n'est pas destiné aux grands mouvemens des passions, l'ame ne peut y être agitée que par intervalles: il faut nécessairement, pour l'exposition du su-

jet, pour la préparation des scenes, pour le développement de l'action, des momens de repos où le spectateur ne doit qu'écouter. Je demande maintenant comment ces scenes d'exposition, ces fcenes de développement, ces fcenes préparatoires doivent être traitées par le Compositeur? La Musique n'est point une langue ordinaire & naturelle: c'est une langue de charge, peu faite par conféquent pour exprimer les choses indifférentes où les pensées communes: elle n'est propre par sa nature qu'à rendre avec énergie les impressions vives, les fentimens profonds, les passions violentes, ou à peindre les objets qui les font naître. Que doit donc faire le Muficien dans les endroits nombreux du Poëine, où il n'y aura ni passions, ni mouvemens à exciter ? Fera-t-il simplement réciter & déclamer ces morceaux comme une Piece de Théatre ordinaire? Mais cette déclamation trancheroit trop avec le chant qui suivroit, & l'Opéra ne feroit alors qu'un tout bizarre & monstrueux. La vraisemblance, il est vrai, ne se trouve pas dans un Opéra chanté d'un bout à l'autre; mais elle y est moins blessée que dans un Opéra moimoitié chanté, moitié parlé; il est plus facile de se prêter à la supposition d'un peuple qui dit tout en Musique, qu'à celle d'un peuple dont la langue est mêlée de chant & de discours. donc que dans un Opéra tout soit chanté. Mais tout ne doit pas y être chanté de la même maniere, comme dans le discours tout n'est pas dit du même ton, avec la même froideur & le même mouvement. Il doit donc y avoir entre les airs & le récitatif une différence trèsmarquée par l'étendue & la qualité des fons, par la rapidité du débit, & par le caractere de l'expression. La nature du chant ordinaire, de ce qu'on appelle proprement ainsi, consiste en trois chofes; en ce que la marche y est plus lente que dans le discours; en ce que l'on appuie fur les fons comme pour les faire goûter davantage à l'oreille; enfin en ce que les tons de la voix & les intervalles qu'elle parcourt, y varient fréquemment & presque à chaque syllabe. Le premier & le second de ces caracteres n'appartiennent point à un bon récitatif; le troisieme doit à-là-vérité s'y . trouver, mais d'une maniere moins marquée que dans le chant. D'un côté la

rapidité du débit rend la succession des intervalles moins sensible dans le récitatif, & de l'autre cette succession doit y être plus fréquente que dans le discours, mais moins que dans le chant ordinaire. Voilà ce que les Italiens ont senti; voilà ce qu'ils pratiquent avec raison, & on ofe dire avec fuccès. Au contraire un des grands défauts de notre Opéra, c'est que le récitatif n'est pas assez distingué des airs. Austi les Etrangers nous demandent-ils avec furprise quelle différene nous y mettons, ou plutôt pourquoi nous n'y en mettons pas; depuis l'ouverture jusqu'à la toile baissée, ils attendent toujours, disent-ils, que l'Opéra commence.

# XXI.

Ce récitatif auquel nous tenons fi fort, & dont nous avons même la fimplicité de nous glorifier, est aujourd'hui dans nos Opéras d'un ennui plus mortel que jamais. Les Acteurs, pour faire briller leur voix, ne songent qu'à crier & à traîner leurs sons; la vivacité du débit, si nécessaire au récitatif, est absolument ignorée d'eux; peut-être même n'en ontigles pas l'idée. On assure que du tems de Lulli le récitatif se chantoit beaucoup

plus vîte, & il en étoit moins fastidieux. Lulli qui étoit homme de goût, & même de génie, quoique peu verfé dans fon Art, parce que l'Art de fon tems étoit encore au berceau, fentit au moins dans ce premier âge de la Musique', que le récitatif n'étoit pas fait pour être exécuté avec effort & lenteur, comme des airs destinés à exprimer les sentimens de l'ame. Depuis le tems de Lulli, notre récitatif, sans rien gagner d'ailleurs, a même perdu le débit que cet Artiste lui avoit donné, & qu'il faudroit tâcher de lui rendre. Nous avouerons néanmoins qu'on n'y réuffira qu'imparfaitement, en lui conservant le caractere qu'il a reçu de Lulli même, & qu'on s'obstine à retenir. Les cadences, les ténues, les ports de voix que nous y prodiguons, feront toujours un écueil insurmontable au débit ou à l'agrément du récitatif; si la voix appuie sur tous ces ornemens, le récitatif traînera; fi elle les précipite, il ressemblera à un chant mutilé. Mais ne feroit-il pas posfible, en supprimant toutes ces entraves, de donner au récitatif François une forme plus approchante de la déclamation? Voici quelques réflexions que

je hazarde fur ce fujet: je les exposerai dans l'ordre où elles se sont présentées à mon esprit.

XXII.

l'affiftois à une représentation, de la Serva Padrona, l'un des chefs-d'œuvre de Pergolese. On sait à quel point les airs de cet Intermede font estimés en Italie; ils ont même obtenu jusqu'à notre fuffrage, & il est difficile en effet de pousser plus loin dans le chant l'imitation de la nature & la vérité de l'expression. Les airs de la Serva Padrona font mêlés à l'ordinaire d'un récitatif. dont on affure que les connoisseurs d'1talie ne font pas moins de cas. Ce récitatif n'avoit d'abord fait sur moi qu'une impression légere, sans m'affecter ni en bien ni en mal : l'ébranlement que les airs chantans avoient produit dans monoreille, y subsistoit encore après que ces airs étoient finis, entretenoit mon plaifir, & déroboit mon attention au récitatif. Je l'écoutai plus attentivement dans les représentations suivantes, & j'y trouvai une vérité qui m'étonna; il me parut si peu différent du discours, que j'avois besoin d'une sorte d'attention pour me convaincre que ce n'étoit pas en effet une scene absolument par-

lée; je croyois entendre une conversation Italienne. Les inflexions fréquentes, & les changemens de ton que je remarquois dans le dialogue, ne détruifoient point l'illusion; car on sait que la prononciation des Italiens est beaucoup plus chantante & plus musicale que la nôtre. "Voilà, me difois je, des Acteurs ,, dont le dialogue est une simple décla-, mation; ils chantent néanmoins; car ", ce dialogue, outre qu'il est facile à " noter, a de plus un accompagnement , qui le nourrit & le foutient. Donnons ,, à ce récitatif moins de rapidité, ajou-, tons-y des cadences, des ports de , voix, des ténues qui n'y font pas, ce , fera du chant ordinaire". L'examen de la Partition que je fis bientôt après, iustifia ma pensée; je m'apperçus qu'en chantant ce récitatif avec la lenteur & les prétendus agrémens du nôtre, il devenoit un récitatif François, mais fans comparaison moins naturel & moins agréable que dans son premier état. Cette observation me conduisit à une au-" Si le récitatif tralien, disois-je, , peut se chanter à la Françoise, le ré-" citatif François ne pourroit-il pas fe , chanter à l'Italienne? Le premier a S 7

" perdu en se transformant, peut-être ", le fecond y gagneroit-il". J'essayai donc; je pris le premier Opéra qui se présenta sous ma main; je chantai le récitatif à l'Italienne, en retranchant les cadences, les ports de voix, les ténues, & en y mettant la rapidité & le débit nécessaires à une bonne déclamation; & voici ce que je remarquai avec autant de plaisir que de furprise. Dans les endroits où le récitatif imitoit le mieux le discours, il n'y avoit pas de comparaifon entre le plaisir que me faisoit ce récitatif débité à l'Italienne, & le dégoût qu'il me causoit, crié & traîné à la Francoife. Dans les endroits au contraire. où le Musicien s'étoit écarté des tons de la déclamation, c'est-à dire, du sentiment & de la nature, rien de plus désagréable & de plus affreux que le récitatif François italiani/é.

XIII.

De cette observation, que tout Muficien peut aisément faire, nous osons
tirer une conséquence qui révoltera peutêrre d'abord certains Lecteurs, mais qui
nous paroît mériter quelque attention de
la part de ceux qui s'intéressent au progrès de l'Art; c'est que si le récitatis
François étoit aussi bien composé qu'il-

peut l'être, on devroit le débiter à l'Italienne. Car il est certain qu'étant chanté de cette maniere, il ressemble beaucoupmieux à la déclamation, & plus exactement à proportion qu'il est mieux fait. Nous avons même dans notre récitatif quelques morceaux (a-la-vérité en petit nombre) où il seroit facile à l'auditeur de s'y tromper, & de prendre le récitatif ainsi chanté pour un véritable discours. On peut citer pour exemple ces vers de la Scene célebre du second Acte de Dardanus.

A cet art tout-puissant ... n'est-il rien d'impos-

Et s'il étoit un cœur, ... trop foible, ... tropfensible, ...

Dans de funestes nœuds ... malgré lui retenu, Postricz-vous ....

#### DARDANUS.

Vous aimez, o Ciel! qu'ai-je entendu!

## IPHISE.

Si vous étes surpris en apprenant ma slame,
De quelle horreur serez-vous prévenu,
Quand vous saurez l'objet qui regne sur mon ame ?

## DARDANUS.

Je tremble .... Je frémis .... Quel est votre vainqueur? &c.

Nous croyons pouvoir propofer ce morceau à tous nos Artistes François. comme le modele d'un bon récitatif. Il nous semble qu'un excellent Acteur, qui auroit à déclamer tout cet endroit de la Scene de Dardanus, le rendroit précisément comme il est mis en musique. Pour parler plus exactement, & pour ne rien outrer, (car il peut y avoir plusieurs manieres différentes, toutes également bonnes, d'exprimer le sentiment renfermé dans ces vers) je suppose qu'un acteur intelligent les débite à l'Italienne, en se conformant à la note, mais en mettant d'ailleurs dans son débit, les inflexions, les finesses, les nuances, les degrès de fort & foible nécessaires pour faire sortir l'expression; & je crois pouvoir assurer que le chant se fera sentir à peine, & qu'on croira simplement entendre une Scene Tragique bien rendue. Je vais plus loin, & j'ose prédire que ce morceau, débité de la maniere dont je le propose par une excellente Actrice, feroit plus de plaisir que le même morceau, chanté à pleine voix par la même actrice avec toute la perfection dont il est susceptible; les traits du chant proprement dit sont plus marqués, &, si on ose parler de la sorte, plus groffiers que ceux de la simple déclamation; celle ci à dans l'expression du fentiment certaines délicatesses, dont la voix pouffée avec plus d'effort ne feroit pas capable. Cette différence entre le chant & la déclamation, paroîtroit surtout à l'avantage de la derniere dans les premiers vers qu'on a cités; & s'il étoit un cœur trop foible, trop sensible, &c. où il n'est pas possible de porter plus loin que le Compositeur l'a fait, la vérité du fentiment & la ressemblance du chant avec le discours. La voix y monte presque à chaque syllabe par semi-tons, c'est-àdire par les moindres degrès naturels, comme elle le doit faire quand on vient en tremblant découvrir un sentiment dont on rougit, mais dont on n'est pas le maître; car cette élévation de ton graduelle & insensible est l'effet que doit produire d'un côté la force de la passion qui ne peut plus se contraindre, de l'autre la timidité naturelle qui s'enhardit par degrès. C'est cet endroit de la Scene de Dardanus que nous devons citer & apprendre, & non pas l'air, arrachez de mon cœur, peu naturel pour les paroles, & commun pour la musique.

### XXIV.

Si le récitatif, comme tout le monde en convient, doit n'être qu'une déclamation notée, on peut en conclure qu'une des loix les plus effentielles à observer dans le recitatif, c'est de n'y pas faire parcourir à la voix un aussi grand espace que dans le chant, & d'en régler l'étendue sur celle des tons de la voix dans la déclamation ordinaire. Le seul cas où l'on puisse se permettre de sortir des limites naturelles à la voix, c'est dans certains momens de passion, où la voix, même en déclamant, franchiroit ces limites; encore ces momens doivent être. rares, & même ne se rencontrer guere que dans le récitatif obligé, qui par fon objet, fon accompagnement & fon caractere, doit approcher un peu plus du chant. Lulli, dont nous regardons le récitatif comme un modele de perfection, est souvent tombé dans le défaut d'y faire parcourir un trop grand espace à la voix. On peut s'en convaincre en chantant fon récitatif à l'Italienne ; car on s'appercevra bientôt que ce récitatif fort en mille endroits de l'étendue que la voix peut parcourir dans la déclamation la plus animée.

#### XXV.

Je ne prétends pas au reste décider absolument (quelque porté que je sois à le croire) que notre récitatif réuffit sur le Théatre de l'Opéra, étant débité, comme je le propose, à l'Italienne & avec rapidité; mais je puis assurer au moins que cette maniere, de le rendre n'a point déplû à d'excellens juges devant lesquels j'en ai hazardé l'essai; tous unanimement l'ont préférée à la langueur insipide & insupportable du récitatif de nos Opéras; & je crois que la différence les eut encore frappés davantage, si l'exécution eût été moins imparfaite, & le récitatif mieux composé. C'est à l'expérience à nous apprendre si cette maniere de chanter doit être admise sur la Scene Lyrique. Mais il paroît au moins incontestable, qu'on doit rejetter tout récitatif, qui étant débité de la forte hors du Théatre, choquera groffiérement nos oreilles : c'est une preuve certaine que l'Artiste s'est grossiérement écarté des tons de la nature, qu'il doit avoir toujours présens. Ainsi un Musicien veut-il s'assurer s'il a réussi dans fon récitatif? qu'il l'essaye en le débitant à l'Italienne, & s'il lui déplait.

en cet état, qu'il jette fon récitatif au feu. On peut observer que les deux vers du monologue d'Armide, que Mr. Rouffeau trouve les moins mai déclamés,

Est ce ainsi que je dois me venger aujourd'hui! Ma colere s'éteint quand j'approche de lui,

font en effet ceux qui étant récités à l'Italienne, auroient moins l'apparence de chant.

#### XXVI.

Ce monologue d'Armide, vanté par nos Peres comme un chef-d'œuvre, jouiffoit paifiblement de fa réputation lorfque le Citoyen de Geneve a ofé l'attaquer. Sa critique est restée sans réponse. En vain le célebre Mr. Rameau, pour l'honneur de notre ancienne Musique (qui devroit néanmoins lui être plus indifférent qu'à personne) a essayé de venger Lulli des coups que Mr. Rousseau lui a portés:

Si Pergama dentra Difendi possent, etiam hac difensa fuissent.

Mais en changeant, comme il l'a fait, la basse de Lulli en divers endroits, pour répondre aux plus fortes objections de Mr. Rousseau en supposant dans cette basse mille choses sous-entendues auxquelles Lulli n'a jamais penfé, il n'a fait que montrer combien les objections étoient solides. D'ailleurs, en se bornant à quelques changemens dans la basse de Lulli, croit on avoir ranimé & réchauffé ce monologue, cù le Poëte est si grand & le Musicien si foible, où le cœur d'Armide fait tant de chemin, tandis que Lulli tourne froidement autour de la même modulation, sans s'écarter des routes les plus communes & les plus élémentaires? Nous nous en rapportons an témoignage de son illustre défenseur. Eût-il fait ainsi chanter Armide? Eûtil donné à sa basse cette marche terre à terre, si traspante, si écoliere & si triviale? Lulli, répondra-t-on, n'en pouvoit faire davantage, dans l'état d'imperfection & de foiblesse où la Musique étoit alors. Cela peut être; mais il ne s'agit pas de juger le monologue d'Armide fur l'impossibilité qu'il pouvoit y avoir, il y a cent ans, d'en faire un meilleur: il s'agit de juger ce monologue en lui-même; & peu nous importe. qu'il ait été admirable pour nos peres, s'il est devenu insipide pour nous. Excusons les fautes de Lulli, mais avouonsles. Cet Artiste a donné à notre Musique

tout l'effor dont elle étoit capable en commencant à naître: il transporta à l'Opéra François la Musique Italienne telle qu'elle étoit de son tems; il ne faut, pour s'en convaincre, que jetter les yeux fur les anciens Opéras d'Italie, & les comparer aux siens. Les innovations qu'il ofa faire dans notre Musique causerent une révolution; on commença par s'élever contre lui. & on finit par avoir du plaisir & par se taire. Mais il avouoit lui-même en mourant, qu'il voyoit bien au-delà du point cù il avoit porté son Art; c'étoit un avis qu'il donnoit, fans le vouloir, à ses admirateurs. Ces froids enthousiastes (car une Musique sans chaleur ne peut en avoir d'autres) nous affurent quelquefois que les belles Scenes des Operas de Lulli sont si parfaitement mises en Musique, qu'un homme d'esprit & de goût qui ne fauroit point les paroles; les devineroit en entendant chanter la note. Si cette expérience est faite de bonne foi, & qu'elle réuffisse, le Florentin mérite des autels; mais l'expérience ne fera pas même tentée.

## XXVII.

Qu'il nous foit permis de confidérer un moment ici l'étrange effet de l'injus-

tice & de la prévention des hommes Lulli de son vivant étoit sur le trône, & Quinault dans le mépris; cependant quelle distance de l'un à l'autre, eu égard au degré de perfection où chacun d'eux a porté son Art! Le plus grand éloge d'un Poëte, dit très-bien Mr. de Voltaire, est qu'on retienne ses vers; & l'on fait des Scenes entieres de Ouinault par cœur. Que d'invention, que de naturel, que de sentiment, que d'élévation même quelquefois, enfin que de béautés d'enfemble & de détail dans fes Poëmes Lyriques! Combien de tableaux a-t-il donné à faire à Lulli, que cet Artiste a manqués totalement, ou peut-être même n'a pas fentis (f)? Mais Quinault étoit créateur d'un genre, & d'un genre où tout le monde se croit juge; c'en étoit affez pour déchaîner contre lui les prétendus gens de goût, & les échos de leurs décisions. Les beaux esprits qui étoient pour lors à la mode, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils avoient eux-mêmes beaucoup de talent & de mérite, étoient parvenus à rendre ridicule aux yeux d'une Cour

<sup>(</sup>f) On peut en voir des preuves dans l'Encyclopédie à

dont ils étoient l'oracle, l'Auteur de la Mere Coquette, de Thefee, d'Atys, & d'Armide. La génération suivante, il est vrai. n'en a pas jugé comme eux; & le fameux Satyrique du dernier fiecle seroit aujourd'hui bien étonné de voir ce Quinault qu'il outrageoit, mis par la postérité sur la même ligne que lui, & peut-être audessus. Mais qu'importe cet honneur aux manes du perfécuté? Tel a été le trifte fort d'une multitude d'hommes célebres; on les insulte, on les déchire, on les tourmente de leur vivant; on leur rend justice quand ils ne sont plus en état d'en jouir, rarement même entrevoient ils, à travers les nuages que l'envie répand autour d'eux, la justice tardive & inutile que la postérité leur prépare; la satyre est pour leur personne, & la gloire est pour leur ombre.

#### XXVIII.

Si le récitatif de nos Opéras nous ennuie, les airs chantans ne nous offrent guere dequoi nous dédommager. Nous avons déjà observé qu'en général ils différent trop peu du récitatif: cette reffettblance se remarque sur-tout dans les Scenes; elle est un peu moindre entre le

le récitatif des Scenes, & quelques airs placés dans les divertissemens, où nos Musiciens modernes ont osé quelquesois se donner carriere. Mais ces airs ont un défaut encore plus grand que ceux des Scenes; c'est que la Musique, ou plutôt les notes, y font prodiguées pour l'ordinaire sur des paroles vuides de fens, & incapables de rien inspirer à l'Artiste; c'est toujours l'amour qui vole, qui regne, ou qui triomphe, le Musicien qui fait des roulades, l'Acteur qui les exécute comme il peut, & l'Auditoire qui applaudit en baillant; ainsi le peu de Musique vocale que nous avons, tombe presque uniquement sur des paroles qui ne valent pas même la peine d'être chantées. Ces airs ne méritent donc point par eux-mêmes qu'on fonge à les perfectionner, mais plutôt à les proscrire; car la Mufique manque fon but, quand elle déploie ses richesses en pure perte, & sur des fyllabes. Ce que nous allons dire a donc moins pour objet les airs chantans qui se trouvent dans nos Opéras que ceux qui devroient y être, & faire l'ame de nos Scenes Lyriques. Les Italiens ont un grand nombre d'airs de cette espece; c'est une Princesse qui déplore la perte ou l'infidélité de son A-Tome IV.

mant, un malheureux qui évoque & qui voit l'ombre de fon pere, une mere qui croit fon fils affaffiné par un tyran, & qui se livre tout à la fois à des mouvemens de désespoir & de fureur. Le grand mérite de ces morceaux est d'être liés à la fituation, & d'en augmenter l'intérêt. Mais malheureusement les Italiens n'observent pas toujours cette regle, & les airs de leurs Scenes font trop fouvent détachés du fujet : ce font des maximes, des comparaisons, des images qui réfroidissent nécessairement l'action, quelque bien rendues qu'elles puissent être par le Compositeur & par le Poëte. On ne peut s'empêcher, par exemple, de reconnoître ce défaut dans l'air célebre chanté par Arbace, Vo folcando un mar crudele, tout admirable qu'il est pour la musique & pour les paroles: il n'est point dans la nature qu'Arbace accusé, innocent, & prêt à périr, se compare en beaux vers à un Nautonnier égaré, qui a perdu ses voiles, qui voit l'onde se soulever; & le ciel se couvrir de nuages. Arbace fort encore plus de la nature dans ce qu'il ajoute, qu'abandonné de tout le monde, il a pour seule compagne fon innocence, qui le conduit elle-même au naufrage.

#### XXIX.

La premiere loi des Airs est donc d'intéresser par le sujet, & d'attacher par les paroles. Si on les envisage maintenant du côté de la Musique, il faut y distinguer le chant, l'accompagnement & la mesure. Point de véritable chant fans expression, & c'est en quoi la Mufique des Italiens excelle. Il n'est aucun genre de fentiment dont elle ne nous fournisse des modeles inimitables. Tantôt douce & infinuante, tantôt folâtre & gaie, tantôt fimple & naïve, tantôt enfin sublime & pathétique, tour à tour elle nous charme, nous enleve & nous déchire. Des hardiesses expressives, des licences heureuses, des routes de modulation détournées & favantes, & néanmoins toujours naturelles, voilà fon caractere & ses richesses. Toutes les oreilles Françoises, pour l'honneur de notre nation, n'y font pas infensibles. Il est vrai qu'il y en a beaucoup d'incrédules, &, ce qui est pis encore, bien des oreilles hypocrites, qui feignent par air un plaisir qu'elles n'ont pas. Un moyen für pour les connoître, c'est d'examiner les jugemens qu'elles portent des différens Airs Italiens qu'elles entendent ; ceux qui leur plaisent pour l'ordinaire davantage, font ceux qui font le plus à la Françoife. Je me fouviens que dans l'Intermede du Maître de Musique, l'Air de l'Echo eut un grand succès auprès de ces prétendus amateurs. C'étoit pourtant un air affez commun, indigne d'être comparé à plusieurs autres du même intermede. qui avoient glissé sur les oreilles vulgaires. De pareils juges, qui ne goûtent dans la ·Mufique Italienne que ce qu'elle a de plus trivial, ne font pas faits pour fentir l'expression qui en est l'ame. Mais cette expression n'a pas échappé parmi nous à l'espece d'hommes qui par leur état doivent s'y connoître mieux que les autres. aux Gens de Lettres & aux Artistes. La plupart sont devenus partisans austi zélés de la Musique Italienne, qu'antagonistes déclarés de la nôtre; & l'Opéra François leur est aujourd'hui insupportable, du moins à presque tous ceux qui me sont connus.

## XXX.

Et comment ne le feroit-il pas? Le Chant François a le défaut le plus contraire à l'expression; c'est de se ressembler

toujours à lui-même. La douleur & la ioie, la fureur & la tendresse y ont le même style (g); toujours la même route de mélodie, la même marche de modulation, & toujours la marche la plus élémentaire, la plus étroite & la moins variée; en forte que celui qui va entendre un Air François, peut s'affurer d'avance qu'il l'a déjà entendu cent fois auparavant. Au reste c'est encore moins nos Musiciens qu'il faut accuser de cette indigence, que leurs auditeurs. Chez la plupart des François, la Musique qu'ils appellent chantante, n'est autre chose que la Musique, commune, dont ils ont eu cent fois les oreilles rebattues: pour eux un mauvais Air est celui qu'ils ne peuvent fredonner, & un mauvais Opéra, celui dont ils ne peuvent rien retenir.

#### XXXI.

Mais, diront ils, où trouvez vous donc l'expression de la Musique Italienne? Est-ce dans ces répétitions éternelles des mêmes paroles, dans ces rou-

<sup>(</sup>g) On peut en voir un exemple frappant dans l'Endcyclopédie à l'Article Expression; on y prouve que le chant de Médule dans Perfée iroit aussibbien sur des paroles d'un caractere tout différent.

kemens prodigués à contre sens, & prolongés jusqu'à la fatigue, ensin dans ces
points d'orgue ridicules? A Dieu ne plaife, ces faux ornemens, loin de contribuer à l'expression, y nuisent au contraire beaucoup; mais de pareils désauts se
corrigent aisément, il n'est besoin pour
cela que d'effacer. Au contraire pour
rendre nos Airs François expressis, il
saut y ajouter la vie qui leur manque,
ce cela ne se fait pas d'an trait de plume; la Musique Italienne est désectueuse par ce qu'elle a de trop, la Musique
Françoise par ce qui n'y est pas.

XXII.

Non seulement les Italiens devroient supprimer dans leurs Airs la répétition si souvent ennuyeuse des mêmes paroles; ils feroient bien de supprimer aussi la répétition totale de l'Air après la reprise. Nous les avons imités dans cette répétition, & nous n'en avons pas mieux fait. Peut-être aussi devroient-ils le plus souvent supprimer la reprise même; où le Musicien pour l'ordinaire se néglige. A l'égard des roulemens, ils sont presque toujours déplacés, sur-tout quand on fait parler les passions; & il faut convenir que la Musique Italienne moderne.

en est ridiculement chargée. Ce que nous disons des roulemens, nous le dirons à plus forte raison des points d'orgue, uniquement propres à faire briller le chanteur aux -dépens du goût & de la nature. C'est facrifier l'expression, c'est-à-dire l'ame de la Mufique, à l'amour-propre de celui qui l'exécute, amour-propre d'ailleurs trèsmal entendu: car le sentiment rendu par l'Acteur avec vérité, lui feroit bien plus d'honneur auprès des vrais juges, que tous ces tours de force ou de fouplesse. On prétend que les points d'orgue pourroient être moins fastidieux, & contribuer même à l'expression, si l'Acteur les favoit faire de maniere qu'ils fussent comme l'abrégé & la récapitulation de l'Air qu'il vient de chanter. Mais je n'entends rien à cette récapitulation prétendue; je ne conçois pas comment elle se peut faire; ni comment tous ces fredons recherchés, mis à la fuite les uns des autres pour terminer un Air pathétique, n'effaceront pas l'impression qu'il a faite au - lieu de la fortifier ; & je félicite ceux qui en voient là dessus plus que En général la Musique Italienne moderne est encore plus défectueuse par Ť 4 1 ......

le mauvais goût de ceux qui l'exécutent, que par les écarts de ceux qui la compofent. Ce n'est pas que l'art & l'habileté des chanteurs laissent rien à désirer, c'est au contraire qu'ils n'en font paroître que trop; c'est qu'ils ajoutent presque à chaque note des ornemens nouveaux à ceux que le Compositeur avoit déjà trop accumulés. Ils font parvenus même à gâter fouvent à force de charge les plus excellens Airs comiques: pour l'ordinaire le Musicien met dans ces Airs le juste degré de plaisanterie qui doit y être, tout ce qui est au-delà, est bouffonnerie & grimace. Mais en voilà affez fur l'expression du chant considéré en lui même, & fur fon exécution. Venons à l'accompagnement.

## XXXIII.

La fureur de nos Musiciens François est d'entasser parties sur parties, c'est dans le bruit qu'ils sont consister l'este; la voix est couverte, & étouffée par leurs accompagnemens, auxquels elle nuit à sont our. On croit entendre vingt livres différens lus à la fois, tant notre harmonie a peu d'ensemble. Faut-il s'étonner si les Italiens disent que nous ne savons.

favons pas écrire : la Musique? L'origine de ce défaut vient de la prévention de nos Artistes en faveur de l'harmonie au préjudice du chant, en quoi ils font dans une grande erreur. Pour une oreille que l'harmonie affecte, il y en a cent que la mélodie touche par préférence. Ce n'est pas que nous ne reconnoissions tout le mérite d'une harmonie bien entendue. Elle nourrit & foutient agréablement le chant; alors l'oreille la moins exercée fait naturellement & fans étude une égale attention à toutes les parties; fon plaisir continue d'être un, parce que fon attention, quoique portée sur différens objets, est toujours une. C'est en quoi confifte un des principaux charmes de la bonne Musique Italienne; & c'estlà cette unité de mélodie dont Mr. Rouffeau a fi bien établi la nécesfité dans fa Lettre fur la Musique Françoise. C'est avec la même raison qu'il a dit ailleurs: les Italiens ne veulent pas qu'on entende. rien dans l'accompagnement, dans la ba/le, qui puisse distraire l'oreille de l'objet principal, & ils font dans l'opinion que l'attention s'évanouit en se partageant. Il en conclut très-bien qu'il y a beaucoup de choix : à faire dans les sons qui forment l'accompagnement, précisément par cette raison, que l'attention ne doit pas s'y porter. En effet, parmi les différens sons que l'accompagnement doit fournir, en supposant la basse bien faite, il faut du choix pour déterminer ceux qui s'incorporent tellement avec le chant, que l'oreille en sente l'effet sans être pour cela distraite du chant, & qu'au contraire l'agrément du chant en augmente. L'harmonie sert donc à fortifier & à faire valoir un dessus bien composé; ajoutonsmême, ce qui est très-vrai, qu'une basse bien faite contient tout le fond & tout le dessein du chant, que les différentes parties ne font que développer pour ainsi dire, & détailler à l'oreille. Mais en avouant cette vérité, & en convenant même des grands effets de l'harmonie dans certains cas, reconnoissons la mélodie comme devant être presque toujours. l'objet principal. Préférer les effets de l'harmonie à ceux de la mélodie, sous ce prétexte que l'une est le fondement de l'autre, c'est à peu près comme si on vouloit foutenir que les fondemens d'une maison soient l'endroit le plus agréable à habiter, parce que tout l'édifice porte desfus.

#### XXXIV.

Il' fe pourroit au reste que les Italiens même n'eussent pas tiré de l'harmonie tout le parti qu'ils auroient dû. Ces grands Artistes font à-là-vérité un usage affez fréquent de quelques accords peu connus à nos Musiciens. Mais est-il bien certain qu'on n'en puisse pas encore employer d'autres? L'oreille est ici le vrai juge, ou plutôt le seul; tout ce qu'elle approuve pourra dans l'occasion être mis en usage avec succès; ce sera ensuite à la théorie à chercher l'origine des nouveaux accords, ou si elle n'y réussit pas, à ne leur point donner d'autre origine qu'eux-mêmes. Je crains que la plupart des Musiciens, soit François, soit Errangers, les uns prévenus par des systemes, les autres aveuglés par la routine, n'avent exclu de l'harmonie plusieurs accords, qui peut-être en certaines circonstances produiroient des effets inattendus. Je m'en rapporte la dessus à des oreilles plus fenfibles, plus exercées, & plus favantes que les miennes. Mais je le répete, je les voudrois sans prévention ; & c'est peut-être ce qui sera le, plus difficile à trouver.

#### XXXV.

Nous ne dirons qu'un mot de la Mefure, qui est d'une nécessité indispensable dans la Musique. Ce n'est pourtant pas par l'exactitude de la mesure que nos Opéras se distinguent; elle y est à tout moment estropiée; aussi les Italiens renoncent-ils à accompagner nos Airs. La mesure manque à notre Musique par plusieurs raisons; par l'incapacité de la plupart de nos Acteurs; par la nature de notre chant; par celle des prétendus agrémens dont nous le chargeons, & qui ne fervent qu'à en troubler la marche; enfin par le peu de foin que nous avons de donner aux mouvemens lents une mesure marquée. Nous avons sur ce dernier genre de mouvemens un préjugé bien étrange. Nous ne faurions nous perfuader, grace à la finesse de notre tact en Musique, qu'une mesure vive-rapide puisse exprimer un autre sentiment que la joie; comme si une douleur vive & furieuse parloit lentement. C'est en conséquence de cette persuafion, que les morceaux vifs du Stabat. exécutés gaiement au Concert spirituel. ont paru des contre-sens à plusieurs de ceux qui les ont entendus. Nous penfons sur ce point à peu près comme nous faissons il y a très peu de tems sur l'usage des Cors de chasse. On sait, pour peu qu'on ait entendu de beaux Airs Italiens pathétiques, l'effet admirable que cet instrument y produit; avant ce tems nous n'aurions pas cru qu'il pût être placé ailleurs que dans une Fête de Diane.

XXXVI.

Il nous refte à examiner si l'on peut transporter à la Langue Françoise les beautés de la Musique Italienne chantante, Les Etrangers le nient, mais on peut les recufer pour juges; plusieurs François en doutent, & il faut leur avouer du moins que la Langue Italienne sera toujours infiniment plus propre au chant de la nôtre. Mais enfin devons-nous désespérer fi légérement de pouvoir accommoder le Chant Italien à notre Langue? Il ne s'agit peut-être que d'y accoutumer nos oreilles. Si on peut en venir à bout, c'est par la route qu'on a prise depuis assez peu de tems, en ajustant à d'excellens Airs Italiens des paroles Françoises, & en commençant cet essai par le genre comique, qui trouve toujours le spectateur moins févere contre les innovations qu'on hi présente. Cette petite supercherie a

très bien réuffi au Théatre Italien : on ne s'étoit pas précautionné contre le plaisir, & on en a eu; on a cru entendre de la Mulique Françoise, parce qu'on n'entendoit plus de paroles Italiennes. C'est aussi par ce même genre comique qu'il faudra commencer, pour essayer, si on le juge à propos, le nouveau genre de récitațif que nous avons proposé. Le Devin du Village, dont le récitatif est très-bien fait & trèspropre au débit, feroit susceptible, si je ne me trompe, de l'épreuve dont il est question; & il y a lieu de croire qu'elle y réussiroit. Ainsi, en gagnant du terrein peu à peu, en ne faisant pas tout à coup des innovations trop hardies, enne hazardant une tentative qu'après une autre, on se mettra à portée de prononcer fans partialité & fans précipitation fur une des trois propositions avancées par Mr. Rousseau, que neus ne pouvons avoir de Musique; car pour les deux autres, elles me paroissent très-décidées. Je crois très fermement avec lui, que nous n'avons point de Musique, ou du moins que nous en avons trop peu pour nous en glorifier; mais je ne puis être de son avis dans ce qu'il ajoute, que si jamais nous en avons une, ce sera tant pis pour nous;

puisque nous n'en aurons, selon lui, que quand nous aurons changé la nôtre. Je dois à cette occasion une sorte d'excuse au Lecteur fur le langage que j'ai employé dans tout le cours de cet Ecrit. J'ai toujours parlé de la Musique Italienne & de la Françoise, comme s'il y avoit deux Musiques, & comme si la premiere n'étoit pas en effet la feule qui méritât ce nom. C'est uniquement pour me conformer à l'usage que je me suis exprimé d'une autre maniere; & j'avoue qu'au-lieu d'employer le terme de Mu/ique Françoise, j'aurois dû dire, ce que nous appellons de la Musique & qui n'en est pas. XXXVII.

Nous avons beaucoup moins à réformer dans nos Symphonies que dans nos Chants. Plufieurs de celles de Mr. Rameau ne nous laiffent rien à destrer. Paremi un grand nombre d'exemples que j'en pourrois rappeller ici, je me bornerai au Ballet des Fleurs dans les Indes galantes, dont les Airs de danse si bien dialogués & si pittoresques forment la scene muette la plus expressive. Sur cette partie les Italiens même sont moins riches que nous; car je compte pour rien la quantité prodigieuse de Sonates que nous a-

vons d'eux. Toute cette Musique purement Instrumentale, sans dessein & sans obiet, ne parle ni à l'esprit ni à l'ame, & mérite qu'on lui demande avec Mr. de Fontenelle, Sonate, que me veux-tu? Les Auteurs qui compotent de la Musique Instrumentale, ne feront qu'un vain bruit, tant qu'ils n'auront pas dans la tête, (à l'exemple, dit-on, du célebre Tartini), une action ou une expression à peindre. Quelques Sonates, mais en affez petit nombre, ont cet avantage fi desirable, & si nécessaire pour les rendre agréables aux gens de goût. Nous en citerons une qui a pour titre Didone abbandonata. C'est un très-beau Monologue; on y voit se succéder rapidement & d'une maniere très-marquée, la douleur, l'espérance, le désespoir, avec des degrés & suivant des nuances différentes; & on pourroit de cette Sonate faire aifément une scene très-animée & très-pathétique. Mais de pareils morceaux font rares. Il faut même avouer qu'en général on ne fent toute l'expression de la Musique, que lorsqu'elle est liée à des paroles ou à des danfes. La Musique est une Langue fans voyelles; c'est à l'action à les y mettre. Il seroit donc à souhai-

ter qu'il n'y eût dans nos Opéras que des symphonies expressives, c'est-à-dire dont le sens & l'esprit fussent toujours indiqués en détail, ou par la scene, ou par l'action, ou par le spectacle; que les Airs de danse toujours liés au sujet, touiours caractérisés, & par conséquent toujours pantomimes, fusient dessinés par le Musicien, de maniere qu'il fût en état d'en donner pour ainsi dire la traduction d'un bont à l'autre, & que la danse fût exactement conforme à cette traduction; qu'une symphonie qui auroit à peindre quelque grand objet, par exemple le mêlange & la féparation des élémens, fût expliquée & développée au spectateur par une décoration convenable, dont le jeu & les mouvemens répondissent aux mouvemens analogues de la symphonie; en un mot que les yeux, toujours d'accord avec les oreilles, servissent continuellement d'interprêtes à la Musique Instrumentale.

## XXXVIII.

Il est dans nos Opéras un genre de fymphonie sur lequel nous nous arrêterons un moment; ce sont les ouvertures. Celles de Lulli, toutes inspides, &jettées d'ailleurs au même moule, ont été pendant plus de soixante ans le modele invariable de celles qui les ont fuivies; durant tout ce tems, il n'y a eu qu'une ouverture à l'Opéra, si même on peut dire qu'il y en ent une. Enfin Mr. Rameau a le premier secoué le joug. & ofé tenter une autre route. Que d'objections ne fit-on pas d'abord contre cette nouveauté? Ce ne sont pas-la des ouvertures, disoit-on; comme s'il étoit décidé qu'une ouverture dût essentiellement commencer par un morceau grave, toujours composé à la façon de Lulli, de croches & de noires pointées. Enfin nous avons adopté depuis peu le genre d'ouverture des Opéras Italiens ; & s'il m'est permis de le dire, ce n'est pas en cela que nous aurions de les imiter. Car qu'est-ce qu'une ouverture?" C'est la Piece de Musique qui commence un Opéra, & qui doit préparer l'Auditeur à ce qu'il va entendre. Le caractere de cette Piece doit donc être différent fuivant le genre de fituation qu'on vamettre fous les yeux du Spectateur. Pourquoi donc faut - il qu'une ouverture foit toujours formée, comme le pratiquent les Italiens, d'un allegro, d'unadagio, & d'un passe pied ? Le passe-pied

fur-tout, qui n'est par sa nature qu'un air de danse, & de danse vive & légere, est bien déplacé dans ce genre de symphonie. Je ne prétends point cependant avec quelques Ecrivains modernes, qu'une ouverture doive être la Préface & comme l'Analyse de l'Opéra qui doit suivre; cette Analyse & cette Préface ne me paroissent pas plus intelligibles ni plus praticables que la prétendue récapitulation des points d'orgue dans les Airs Italiens. Mais le caractere naturel & nécessaire d'une ouverture, c'est d'être l'annonce de la premiere Scene, la ritournelle convenable au tableau que cette Scene doit présenter. Prenons pour exemple l'Opéra de Thétis. La Nuit qui descend fur fon char ouvre le prologue, & chante ces vers:

Achevons notre cours paifible,
Achevons de verser nos tranquilles pavots,
Mortels, dans votre sort pénible,

Le plus grand bien est le repos.

Que doit faire l'ouverture? Une symphonie bruyante & variée annoncera d'abord & peindra les différends mouvemens qui agitent les hommes; cette symphonie fe calmant peu à peu, & s'adoucissant par degrés, dégénérera enfin, à la les vée de la toile, en un fommeil qui servira de prélude & d'accompagnement au chant de la Nuit. L'ouverture d'Amadis doit présenter un tableau tout opposé. Alquis & Urgande endormis, brusquement réveillés par un coup de tonnerre, forment la premiere scene du prologue. L'ouverture doit donc commencer par un sommeil, sur lequel la toile se lévera à la premiere mesure; & ce sommeil devenant toujours plus prosond & plus lent, finira tout à coup & sans gradation par une symphonie bruyante.

## XXXIX.

Mr. Rameau a suivi ce plan dans plafieurs de ses ouvertures, & en a sait des tableaux. L'ouverture de Zaïs peint le débrouillement du Cahos, celle de Naïs le combat des Titans, celle de Platée l'arrivée de la Folie, celle de Pigmalion, les Coups de ciseau d'un Sculpteur. Desirons pour le progrès de l'Art que ce modele soit imité. Mais il saut pour cela que le Musicien & le Décorateur s'entendent, que l'Orchestre & le Machiniste agissent de concert, & que le spectacle soit toujours le tableau détaillé de la symphonie; sans quoi l'image musicale fera imparfaite & manquée. Il faut de plus (& c'est-là l'essentiel) des Muficiens de génie, qui sentent toute l'énergie & la variété des peintures dont la Musique est capable, & qui soient en état de les exécuter dans toute leur étendue. Nous disons dans toute leur étendue; car en matiere d'expression, rien ne prouve davantage le défaut de génie, que de rester à moitié chemin; c'est une marque qu'on a entrevu le but, & qu'on n'a pas eu la force d'y arriver. Un Compositeur qui ne rend son idée qu'a moitié ou foiblement, ressemble à un Ecrivain, qui n'a pu trouver le mot propre; la Musique est manquée quand elle ne produit pas tout l'effet qu'on a droit d'en attendre, quand l'Auditeur voit au-delà de ce que lui présente l'Artifte. Nous pourrions donner des exemples frappans de ce défaut dans plusieurs morceaux de Musique, qui ont néanmoins de la réputation parmi nous; mais les Auteurs font vivans, & nous n'écrivons pas pour offenser.

#### XL.

Voilà bien des réflexions qu'on trouyera peut-être hazardées, mais qui, bon-

## 454 De la Liberte de la Mufique.

nes ou mauvaises, ne valent pas à coup fur un bel Air de Musique. L'Artifte qui crée & qui réussit est bien préférable au Philosophe qui raisonne; aussi ne songe-t-on guere à donner des préceptes, quand on est en état de fournir des modeles. Raphaël n'a point fait de Differtations, mais des Tableaux. En Musique nous écrivons, & les Italiens exécutent. Les deux Nations à cet égard font l'image de ces deux Architectes qui fe présenterent aux Athéniens pour un Monument que la République vouloit faire élever. L'un d'eux parla long-tems & fort éloquemment fur fon Art; l'autre, après l'avoir écouté, ne prononça que ces mots: ce qu'il a dit, je le ferai.

Fin du quatrieme Volume.



# TABLE

De ce qui est contenu dans ce quatrieme Volume.

| E SSAI sur les Elémens de Philo<br>ou sur les Principes des Connoi | Sophie,       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                    | oag. I        |
|                                                                    |               |
| XVIII. Siecle,                                                     | ibid.         |
| II. Dessein de cet Ouvrage,                                        | 6             |
| III. Objet & Plan général,                                         | 15            |
| IV. Méthode générale qu'on doit suiv                               | radans        |
| des Elémens de Philosophie,                                        | 123           |
| V. Logique,                                                        | 36            |
| VI. Métaphysique,                                                  | <del>44</del> |
| VII. Morale,                                                       | 76            |
|                                                                    | rale de       |
| l'Homme,                                                           |               |
|                                                                    | 84            |
| IX. Morale des Législateurs,                                       | 100           |
| X. Morale des Etats,                                               | 120           |
| XI. Morale du Citoyen,                                             | 122           |
| XII. Morale du Philosophe,                                         | 132           |
| XIII. Grammaire,                                                   | 141           |
| XIV. Mathématiques. Algebre,                                       | 149           |
| XV. Géométrie,                                                     | 155           |
| XVI. Méchanique,                                                   | 179           |
| XVII. Astronomie,                                                  |               |
| XVIII. Optique.                                                    | 217           |
|                                                                    |               |

## 456 T A B L E.

| XIX. Hydrostatique & Hydraulique     | , pag.   |
|--------------------------------------|----------|
|                                      | 251      |
| XX. Physique générale,               | 264      |
| XXI. Conclusion,                     | 289      |
| Reflexions fur l'usage & sur l'abi   | is du la |
| Philosophie dans les motieres de Gor | ît. 205  |
| De l'abus de la Critique en matiere  | de Re-   |
| ligion,                              | 317      |
| De la Liberte de la Musique,         | 377      |

## Fin de la Table.





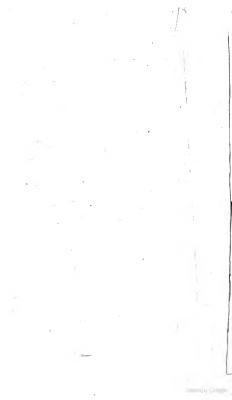



